ÉCLAIRCISSEMENS

S (ase ale FRC)

Sur le compte rendu à l'Assemblée Nationale par M. Narronne, ex-Ministre de la guerre, pour ce qui concerne la partie des armes.

Lus à la tribune de l'Assemblée Nationale par LAURENT LECOINTRE, Député du Département de Seine-et-Oise;

AVEC LE PROJET DE DÉCRET.

Le 7 Avril 1792, l'An quarrième de la liberie.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE NATIONALE,

1 7 9 2.
THE NEWBERRY

Algert Manuel Traffic . To . -. SET - 1 1 THE SET OF - Dan State Colonia Tolonia 

# ÉCLAIRCISSEMENS

Sur le compte rendu à l'Assemblée Nationale par M. NARBONNE, ex-Ministre de la guerre, pour ce qui concerne la partie des armes.

Lus à la tribune de l'Assemblée Nationale LAURENT LECOINTRE, Député du Département de Seine-et-Oise;

## AVEC LE PROJET DE DÉCRET.

Le 7 Avril 1792.

## MESSIEURS,

Vous avez ajourné à aujourd'hui la discussion du rapport que vos comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances vous ont fait sur le compte rendu par M. Narbonne pendant son ministère, depuis

le 8 décembre 1791, jusqu'au 9 mars 1792.

Ce compte pout lequel le temps que vous avez prescrit est assez long, si on veut le débattre aussi succinctement qu'il a été rend 1, mais qui est infiniment trop court si on veut en approfondir toutes les parties, en étudier tous les détails; ce compte m'a paru d'une trop haute importante pour en abandonner la discussion caus charches de la compte m'a paru d'une trop haute importante pour en abandonner la discussion caus charches de la compte m'a part d'une trop haute important par la discussion caus charches de la compte m'a part d'une trop haute important par la discussion caus charches de la compte m'a part d'une trop haute important par la discussion caus charches de la compte m'a part d'une trop haute important par la discussion caus charches de la compte m'a part d'une partie de la compte m'a partie de la comp importance, pour en abandonner la discussion sans chercher à en com-battre les résultats.

Je me suis occupé principalement à porter mes recherches sur la partie des armes commandées, tant par M. Duportail, dont M. Narbonne étoit tenu d'entretenir les marchés, que par M. Nathonne lui-même.

J'ai voulu voir si ces marchés étoient faits avec l'économie que presgrévoient les circonstences, avec la sûreté qu'on devoit apporter pour que l'exécution de ces marchés ait lieu dans toute son étendue, avec tous les avantages que les manufacturiers françois avoient le droit d'exiger avant les fabricans étrangers.

Quelque nombreux qu'ayent été les éclaircissemens que je m'étois déjà procurés sur cette matière, j'ai été forcé de recourir aux bureaux du ministre, et je n'ai trouvé par-tout que franchise et bonne-foi. Je me suis d'abord adressé à M. Grave. Ce ministre s'est empressé

Je me suis d'abord adressé à M. Grave. Ce ministre s'est empressé de donner des ordres pour que toutes les pièces me fussent communiquées (r). Les commis ont satisfait à toutes mes demandes; et pendant deux jonrs que je suis resté dans leurs bureaux, ils m'ont remis les détails absolument indispensables, avec une filélité qui annonce combien ils sont jaloux d'exposer au grand jeur toutes leurs opérations.

Cependant, Messieurs, pressé par le temps, forcé de simplifier et de réduire cette innombrabilité de preuves que j'avois rassemblées, je n'ai pu encore acquérir que celles dont je ne pouvois strictement me passer; et quelque envie que j'aye eue d'approtondir entièrement cet objet, la nécessité d'un travail dont il falloit consulter plutôt la esserti que l'étendue, m'a empêché de profiter d'une très grande partie des matériaux qui m'avoient été fournis, et de ceux que j'aurois pu encore demander.

Car, Messieurs, un compte tel que celui que vous a remis M. Natbonne, ne peut être examiné avec précipitation et légèreté. Une administration aussi étendue que celle du département de la guerre, dont les travaux ont été doublés par l'urgence des circonstances, ne doit point être rassemblée en masse dans un compte qui n'offre aucun résultat détaillé, aucune partie pleinement approfondie, aucune opération soigneusement justifiée.

Si l'Assemblée Nationale eût accordée un plus long délai pour la discussion de ce compte, peut-être se fût-il trouvé des personnes qui, protondément versées dans chacune des différentes parties que ce compte renferme, eussent essayé d'en préparer la vérification; mais elles ont

## (1) Copie de la lettre de M. Grave.

Paris, le 2 avril 1792, l'an 4e de la liberté.

Je reçois, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire relativement aux renseignemens sur la fourniture d'armes et le régime des manufactures, que vous desirez vous procurer. Puisque vous êtes disposé à vous transporter dans mes bureaux, pour les y recueillir avec célérité et sans déplacement de papiers, je vais donner l'Pordre à M. Vauchelle, chef des détails de l'artillerie, de vous donner tous ceux que vous réclamerez. Je ne puis que vous inviter à lui indiquer à cet effet le jour et le moment qui vous conviendront davantage.

Signé, le ministre de la guerre, P. GRAVE.

pu être découragées par la brièveté de votre ajournement, et effrayées

par l'immensité du travail que cette résolution entraînoit. Car, Messieurs, s'il m'a fallu près de quatre jours, pour rassembler les éclaircissemens que je vous présente aujourd'hui, à moi qui en possédoit déja une très-grande partie, jugez ce qu'il auroit fallu de temps à ceux qui, se proposant de discuter une partie séparée du compte de M. Narbonne, n'auroient eu aucune espèce de renseignemens pour po-ser les bases de leur travail.

Je viens donc, Messieurs, répandre quelques lumières sur le compte que M. Narbonne a rendu à l'Assemblée Nationale. Toutes les pièces

que je citerai, toutes les preuves que j'invoquerai sont à l'abri de toute suspicion; elles sont émanées des bureaux de la guerre et de vos co. mités, et ce sont sur les originaux mêmes ou des pièces authentiques que j'ai pris tous mes renseignemens. Je vous proposerai mes réflexions: elles m'ont paru frappantes; et j'aurois cru tromper la confiance du peuple, si je m'étois condamné au silence. L'intérêt public seul m'anime,

et nulle affection particulière ne me conduit.

Ainsi, loin de moi toute idée que j'aye voulu accuser M. Narbonne, et sur-tout que j'aye voulu l'accuser lorsque sa chûte semble l'offrir tout entier aux traits de la vengence ou de la haine. Une semblable démarche est aussi indigne de mon caractère que de mes principes; et si, lorsque M. Narbonne étoit ministre, je me suis élevé contre ses opérations qui me paroissoient ou insuffisantes ou ruineuses, je dois plus encore, que dis-je, Messieurs! chacun de nous doit les examiner avec soin, quand son éloignement du ministère exige impérieusement ou qu'il soit livré à toute la rigueur de la responsabilité, ou qu'il en soit ho-

norablement déchargé. Ce sont, je le répète, des éclaircissemens que je donne sur le compte du ministre. Quelle qu'ait été mon application à établir de l'ordre, à répandre de la clarté dans mon travail, je n'ai pu cependant le débarasser de cette aridité fastidieuse, inséparable d'une grande question de comptabilité; et j'ai souvent été forcé de sacrifier la précision de mes développemens à leur intérêt. Je ne m'attacherai pas à vous prouver l'importance de mon sujet: il s'agit de savoir si la France a des armes au moment où elle est menacée d'une guerre inévitable. Je ne réclamerai pas votre indulgence : il s'agit d'un objet de dépense, stipulé presque en totalité payable en écus, et que cette dépense s'élève à la somme 12,320,690 l. 13 s. 4. da. de.....

Sur laquelle M. Narbonne a constitué la nation française en une perte réelle de...... en écus.

Et si le même objet étoit payé en assi-

gnats, la somme s'éleveroit en total à... Sur laquelle perte réelle au cours actuel de la place, réduit à 33 un tiers et au change cours de Londres à 18, seroit de. .....

Je divise mon travail en trois objets.

5,875,004

18,481,036

8,812,506

<sup>1°.</sup> Les marchés sont-ils faits avec l'économie que prescrivoient les sirconstances ?

2º. A-t-on apporté dans ces marchés les précautions et la sûreté nécessaire pour que leur exécution ait lieu dans toute leur étendue ?

3°. A-t-on accordé aux manufactures françaises tous les avantages qu'elles avoient le droit d'exiger de présérence aux manufactures étrangères ?

Tels sont, Messieurs, les trois objets que je me propose de traiter, et sur lesquels j'appelle avec la plus grande instance toute votre atten-

## PREMIER OBJET.

Les marchés sont - ils faits avec l'économie que prescrivoient les circonstances?

Des préparatifs très-ostensibles de guerre chez nos ennemis nous ont forcés d'abandonner notre état de paix, pour nous mettre sur le pied

d'une défense respectable.

Les forces nationales que nous avons portées sur la frontière, et dont la plupart sont encore insuffisantes, parce que nombre de bataillons n'ont que de mauvaises armes, et qu'ils en demandent de bonnes; l'armée de ligne mise au complet ; les préparatifs extraordinaires ont nécessité une très-grande quantité d'armes, et le pouvoir exécutif a été chargé d'en faire fabriquer promptement et abondamment.

En consequence M. Duportail, et M. Narbonne son successeur, ont

passé des marchés pour cinq cent quarante-un mille fusils, depuis le mois d'août 1791 jusqu'au mois de février de cette année. Cent quatre-vingt-sept mille fusils ont été commandés par M. Duportail tant à Liége qu'en Angleterre, pour être fabriqués sur le modèle de 1777, et il en avoit acheté trente-cinq mille qui devoient être livrés du Brabant; ce qui fait en total deux cent vingt-deux mille.

De cette quantité de fusils si considérable, aucune n'a été accordée

à des fabricans français ayant des usines particulières.

M. Narbonne a commandé trois cent dix-neuf mille fusils, et il y en a eu dix - neuf mille seulement accordés à des fabricans français, ayant des atteliers particuliers.

Ces deux commandes portent ce total à 541 mille fusils, du nombre desquels 19 mille seulement, ont été commandés en France, et 300 mille

en Angleterre.

C'est de ce dernier marché que je vais m'occupper.

Avant que de rapporter les clauses relativement au prix seulement, je dois vous rappeler la manière avantageuse dont vos comités, chargés du rapport, vous ont fait considérer ce marché. Le rapporteur des comités vous a dit: Messieurs, des marchés consi-

dérables ont été faits et paroissent l'avoir été avec l'économie que les

circonstances permettoient.

Le ministre, dans le compte qu'il vous a rendu, s'exprime ainsi : « On » avoit acquis la certitude que les manufactures de France ne pourroient » jamais, par leurs fournitures, remplacer le déficit très-considérable qui » se trouvoit dans les magasins d'artillerie: il a donc fallu nécessaire» rement avoir recours aux fabriques étrangères, et consentir à quelques

\* sacrifices plutôt que de s'exposer à voir manquer le service. »

Je vais vons démontret, Messieurs, que cette économie que vos comités vous ont annoncée exister dans les marchés passés en Angleterre est illusoire, et que les sacrifices que le ministre a consentis sont exorbitans.

M. Duportail a conclu avec un sieur Salembier un marché (1) pour 100 mille fusils qui seront fabriqués en Angleterre. Ces fusils seront sur le modèle de 1777, à quelque différence près, parce que porte le marché, si on les eût exigés, le prix auroit considérablement augmenté.

Le prix du fusil est fixé à 24 schellings ; plus le ministre accorde 3 schellings pour frais, commission, banque, frêt et débarquements: ce qui forme un total de 27 schellings.

Il est expressément stipulé que ces paiemens seront faits en assignats réduits en livres sterlings, au cours du change, d'après les certificats des agens de change.

## 1791 , Octobre 14.

(1) Extrait du marché fai avec Claude Louis-Joseph Salembier, négociant à Paris, qui s'oblige fournir au ministre de la guerre 100 mille fusils fabriqués en Angleterre, aux conditions suivantes:

Il sera livré chaque mois , à compter de celui de novembre prochain , dans les ports de France 15 mille susils; ainsi de suite jusqu'au complément de la fourniture de 100 mille.

Les armes seront livrées; savoir, 15 mille au port du Havre-de Grace,

35 mille au port de Nantes, et 50 mille au port de Bordeaux.

Les droits d'entrée à la charge du gouvernement français. Tous ces susils seront fabriqués sur le modèle de 1777, à quelque différence près, parce que ( est-il dit sur le marché), si on les eur exigé, le prix auroit augmenté considérablement.

La visite de ces fusils se fera par des officiers de l'artillerie française. Si, d'ici à six semaines, il se proposoit une soumission égale à la présente pour 50 mille susils neufs, fabrique anglaise, modèle de 1777, livrables de la même manière et au rabais de 6 pour cent, le présent ne vaudroit que pour so mille fusils.

Si le gouvernement anglais prohiboit la sortie des armes, le présent

marché seroit nul.

Si la guerre survient, et que les armes soient prises par les ennemis,

la perte sera pour le gouvernement français.

Le prix pour chaque fusil sera de 24 schellings, plus il sera alloué 3 schellings pour frais de commission, banque, frêt et débarquement.

Tous ces paiemens seront faits en assignats, réduits en livres sterlings au cours du change, d'après les certificats des agens de change.

Pour faciliter la prompte exécution de cette entreprise, il a été avancé au sieur Salembier par le ministre de la guerre 600,000 livres, MM. Tourton et Ravel se sont rendus garans et caution du sieur Salembier.

Il a été avancé par le ministre 600,000 livres, dont MM. Tourton et Ravel se sont portés caution, ainsi que de l'exécution du marché.

Cette caution, Messieurs, n'est qu'un prête-nom; la véritable cau-tion est un sieur Doumert, l'homme affidé des ministres, connu parses gains énormes dans l'accaparement des subsistances, et dont la fortune long-temps étayée sur la misère publique, atteste l'impunité protectrice qu'une administration corrompue accordoit à ses agens favoris.

Un principe certain qu'on ne révoquera pas en doute, c'est qu'un ministre est tenu des engagemens de son prédécesseur, et que tant qu'il

ne les résilie pas, il en consent et en approuve l'exécution. Ainsi le marché d'armes que M. Duportail a conclu avec le sieur Salembier a été consenti par M. Narbonne, puisque M. Narbonne n'en a point opéré la résiliation, et que loin de là il en a étendu les clauses, comme je vais le prouver dans un instant.

M. Narbonne a conclu avec un sieur Gouget, négociant aussi de Paris, un marché pour 150 mille fusils, modèle de 1777, à quelque diffrence près fabriqués en Angleterre.

Le prix est fixé comme au marché de M. Duportail, à 27 schellings,

monnoie d'Angleterre.

Je dois vous observer, Messieurs, que les frais d'entrée dans les ports de France, de chaque livraison de ces fusils sera à la charge du

gouvernement français.

Les frais d'épreuve sont stipulés, dans les autres marchés, aux frais des fournisseurs; dans ces deux marchés, il n'est point annoncé que les frais d'épreuve seront à la charge des fournisseurs anglais, mais au contraire que cette épreuve et réception des susils se fera à Londres par le soin des officiers de l'artillerie française, et conséquemment elle se trouve retomber sur le gouvernement trançais.

Pour accélérer la prompte livraison des armes, il a été sait une avance de 1,200,000 livres au sieur Gouget, dont le sieur Abema, banquier hollandois, réfugié à Paris, s'est rendu caution, ainsi que de

l'exécution du marché.

Le ministre vous a dit, Messieurs, dans son compte rendu, qu'en Angleterre où il a été ordonné cette fabrication considérable, on a fait passer un officier très-instruit dans cette partie, pour la diriger et la suivre.

Cet officier est M. Givry, dont les connoissances profondes justifient pleinement le suffrage du ministre. C'est à la fin de janvier dernier que M. Givry est passé en Angleterre, d'où il s'est rendu a Birmingham, où se fal-riquent les deux commandes faites par M. Duportail et par M. Narbonne: car, Messieurs quoique ces marchés soient passés à deux différens négocians, quoiqu'ils ayent chacun leur caution, il n'en est pas moins vrai que ces deux commandes s'exécutent dans la même manu-facture et par les mêmes entrepreneurs

M. Givry passe en Angleterre au mois de janvier; il écrit, le 3 février, au ministre la lettre suivante. Les termes en sont précieux, etje vous

prie, Messieurs, de vous en bien pénétrer.

» M. Veudel, chargé des pouvoirs, et réunissant la confiance des » entrepreneurs qui ont traité avec vous, a vu d'abord un des gros » fabricans qui devoit fournir pour le premier entrepreneur qui a traité » avec M. Duportail; il a vu, ainsi que moi, que cette affaire avoit été mal entamée ».

M. Givry entre ensuite dans des détails sur la mauvaise qualité des

armes préparées sur leur défaut.

Le plus essentiel qu'il fait remarquer, c'est que les « canons sont » fores, noirs, et qu'il faut pour la surere de l'arme, qu'ils soient polis » intérieurement; et il observe que les fabricans demandent une aug-» mentation considérable pour ce poli intérieur. Le 6 février, les entrepreneurs écrivent de leur côté au ministre la

lettre suivante. Les termes en sont également précieux.

» Nous apprenons par M. Veudel, que M. Givri, arrivé à Londres, » a voulu voir le modèle adopté par M. Duportail; qu'après l'avoir » fait démonter, il y a trouvé des imperfections, notamment au canon, » qui pourroient rendre cette arme d'un mauvais service et même d'un » usage dang r. ux. Nous sentons, Monsieur, que nous devons nous prêter » à la concervation des hommes qui doivent faire usage de ces fusils.

J'abandonne à vos réflexions, Messieurs, les aveux contenues dans ces deux lettres, et je vous laisse à juger quelles étoient l'économie et la fidélité qui avoient présidé à ces différens marchés. J'y reviendrai dans

un instant.

Les entrepreneurs se soumettent donc a exécuter le nouveau modèle adopté par M. Givry, et ils demandent que pour les dépenses qu'entraîneront les chaugemens qu'exige le nouveau modèle, qui ne sera point encore absolument conforme à ceiui de 1777, et qui par conséquent sera inférieur de leur aveu même, on leur alloue 3 schellings de plus par fusil; ce qui porte le prix total du marché à 30 schellings.

Le roi, sur les observations de M. Narbonne, consentit l'augmentation de 3 schellings par fusil demandée tant par le sieur Salembier que par

le sieur Gouget.

Je dois vous observer, Messieurs, que par cette nouvelle convention, M. Narbonne, a donné au sieur Salembier une augmentation de 50 mille fusils; ce qui porte le marché conclu avec lui par M. Duportail à 150 mille fusils. M. Narbonne a modelé en tout point les clauses de cette augmentation sur celles du marché conclu avec le sieur Gouget, et par conséquent le sieur Salembier a du recevoir une avance de 600,000 1. qui forme, avec pareille somme déjà reçue de M. Duportail, une somme égale a celle de 1,200,000 liv. qu'avoir reçu le sieur Gouget : ce qui porte les avances faites à ces deux entrepreneurs à la somme de deux millions 400 mille livres.

Voilà donc les fusils Anglais portés à 30 schellins payables en argent ou en assignats en tenant compte de la perte du change au cours de

la place.

.C'est sur cet objet, bessieurs, que je prétends vous prouver que le ministre, loin d'apporter la plus grande économie à la confection de

ces marchés, ne me paroît pas meme l'avoir consultée.

Ici, je le répète encore, ce n'est point une accusation que je forme contre M. Narbonne. Je m'honore d'être son juge : si je n'envisageois que le ministre orateur, peut être ne pourrais je me déiendre de l'en-thousiasme qu'il a si souvent excité, mais je juge le ministre adminiswrateur; et impassible comme la loi qu'il a si souvent invoquée, je dois m'interdire tout sentiment qui m'arracheroit ou des improbations où des

Le rapporteur des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances vous a dit que ces marchés avoient été examinés avec soin, et qu'ils paroissoient avoir été faits avec l'économie que les circonstances permettoient.

J'avoue, Messieurs, que je puis concevoir qu'on s'égare, soit en maxime de politique, soit en principes de législation. Dans ces sciences d'une combinaison abstraite et profonde, une opinion tient toujours de

plus près à l'erreur qu'à la vérité.

Mais en finance, je ne puis comprendre comment on peut se trom-per, sur-tout quand la démonstration d'une vérité résulte d'une opération de calcul. Cependant c'est une erreur de cette nature, qui fait que vos comités vous ont présenté les marchés de M. Narbonne comme conformes à la plus sévère économie, lorsqu'ils ne sont au contraire qu'une dilapidation effrayante.

Le rapporteur des comités vous a dit: M. Narbonne a passé des marchés en Angleterre au prix de 30 schellings par chaque fusil éprouvé

et conforme au modèle de 1777.

Sans doute que le rapporteur n'avoit pas sous les yeux les marchés passés entre les entrepreneurs anglais et le ministre, car il auroit vu que, précisément, les marchés n'étoient point entièrement conformes au modèle de 1777, artendu, est il-dit dans ces mêmes marchés, que si on est exigé cette conformité, le prix de ces fusils auroit considérablement

Ainsi, comme les marchés le portent, les entrepreneurs n'étoient point assujétis à la précision du modèle de 1777: c'est ce qu'il est, Mes-

sieurs, bien essentiel de remarquer.

Je passe maintenant à une autre assertion que contient le rapport

fait au nom de vos comités, et qui est aussi inexact.

Si le change, a dit le rapporteur, étoit à son raux ordinaire, le schelling seroit calculé à 22 sols, et le fusil reviendroit par conséquent à 33 liv.

Je ne sais, Messieurs, comment qualifier une erreur aussi évidente, quand il ne s'agissoit, pour l'éviter, que de recourir à l'état du change

de la place, ainsi que le porte littéralement le marché.

Vos comités vous font entendre que si le change étoit à son taux ordinaire, le schelling seroit calculé à 22 sols; mais vos comités pouvoient ils ignorer que le change étoit sorti de son taux ordinaire; que les manœuvres ministérielles, les menées des malveillans l'avoient fait tomber à une diminution ruineuse pour notre commerce, tellement qu'à l'époque où les comités faisoient leur rapport, où ils vous faisoient entrevoir la possibilité d'évaluer le schelling à 22 sols, le schelling valoit sur la-place 26 sols 4 deniers: ce qui, au lieu de porter les fusils à 33 liv, comme ils vous le faisoient présumer, chaque fusil, par le désavantage du change, ne pouvoit pas être évalué à moins de 40 liv. en écus, et de soixante liv. en assignats.

Et, Messieurs, il ne me sera pas disficile d'établir rapidement ce calcul. Le schelling est composé de 12 deniers sterlings, qui valent, le change étant à 18, quarante sols en assignats: il faut donc, au lieu de 12 deniers, en allouer 18; et si 12 deniers sterlings valent 40 sols, 18

deniers doivent valoir 3 liv. En multipliant 30 schellings par 12 deniers, je trouve 360 deniers, qui donnent vingt fois 18 deniers; or, si 18 deniers valent 3 liv. en assignats, vingt fois 18 deniers sterlings vaudront 60 liv. en assignats.

Disons maintenant qu'il faut, aux termes du marché, remplacer ces 60 liv. en assignats par des écus; il y a encore un calcul bien simple: le cours du change étant actuellement, en Angleterre, à 18, et l'argent, en France, à 50 pour cent en dehors, ce qui revient à 33 un tiers en dedans, comme en convient lui-même M. le rapporteur; 60 livres

en assignats, sont représentatifs de 40 livres en écus. Ces fusils, les comités vous ont annoncé qu'ils pourront ne coûter que 33 liv. lorsque le change sera revenu à son taux ordinaire; que le schelling ne vaudra plus que 22 sous; ce qui n'est point encore exact, car le schelling a toujours été évalué à 24 sous, lorsque le change est au pair; ce qui porte les fusils à 36 liv. au-lieu de 33 liv.: c'est-à-dire que lorsque la paix renaîtra dans l'empire, lorsque toutes les puissances cesseront de nous menacer, lorsque les ministres cesseront de stipuler que les marches seront payés en écus, ou qu'on tiendra compte de la perte des assignats au cours du change, lorsqu'enfin tous les motifs de crainte seront évanouis; c'est alors que ces fusils, nous ne les paierons que 36 liv.: mais jusques-là, il faut que nous les payions 40 liv. en argent, ou 60 liv. en assignats.

Les comités conviennent cependant que le désavantage de notre change à l'étranger feroit monter très-haut le prix du fusil, si le change se soutenoit comme il y a un mois.

J'ignore pourquoi les comités ne vous ont point présenté le tableau du prix auquel auroit pu s'élever chaque fusil à l'époque du mois de février, où le change a été le plus désavantageux, et à l'époque du 16 mars dernier, où il est baissé au même taux.

Moi, qu'aucune considération n'arrête, moi, qui crois qu'il n'y a pas de prudence à cacher un danger passé, mais qui peut renaître encore, qui suis profondément persuadé que chaque jour, par de nouveaux essorts, on yeur nous entraîner à notre ruine; moi, Messieurs, je ne crains pas de le dire ; dissimuler seroit une lâcheté, se taire une trahison.

Oui, Messieurs, lorsque le change étoit à 16, comme il est resté pendant long-temps, chaque fusil seroit revenu à 66 liv. en assignats,

comme l'a fort bien dit M. Cambon.

Et si le change cût été à 15 comme il a été à la fin de février, et comme il étoit le 16 mars, dix jours avant le rapport de vos comités; chaque fusil anglais vous auroit coûté 48 liv. en argent, et 72 liv.

en assignats.

Voilà, Messieurs, ces fusils que vos comités vous ont cependant présentés comme ne devant coûter que 33 liv., et qui dix jours avant vous se-roient revenus à 72 liv. Voilà ces fusils qui pouvoient ne coûter que 35 liv., c'est-à-dire que 2 liv. de plus que ceux de nos manufactures, et qui dix jours avant vous seroient revenus à 39 liv. au-delà de ceux de nos manufactures.

Est-ce-là, je le demande, l'exactitude et la régularité qui devoient

diriger le rapport de vos comités ? et lorsqu'il faut éclairer la nation sur les marches conclus en son nom, fau -1, par des réticences inexcusables, lui laisser ignorer les clauses les plus ruineuses, les conditions

les plus vexatoires?

Mais, Messieurs, j'abandonne cette énormité de perte résultante de la baisse extraordinaire du change, et je prends, pour établir mes calculs, le taux moyen qui se trouve entre la plus grande baisse du change et la hausse la plus favorable qu'il ait éprouvée depuis la révolution; et ce taux est celui de 18 et de 13 un tiers, auquel il est encore actuellement; taux moyen que le rapporteur des comités a luimême adopté.

Ainsi, Messieurs, en admetrant ce taux, c'est à-dire, en calculant d'après les conditions forcées des marchés arrêtés par M. Narbonne, le prix des fusils anglais à 30 schelings, qui font au cours actuel en écus 40 liv., et en assignats 60 liv., it résulte que ces trois cent mille fusils font, s'ils sont payés en écus, 12 millions, et, s'ils sont payés en assi-

18 millions. gnats,

Or le prix des fusils de nos manufactures, ci - devant royales, en 81, tout bénéfice réduit, comme le porte le rapport des comités, étoit de 31 liv. en assignats; en calculant actuellement ces trois cent mille fusils à 31 liv. chaque, prix des manufactures françaises, cette commande de trois cent mille fusils n'auroit coûté que 9,300,000 liv., s'ils avoient été payés en assignates; ce qui restreindroit cette somme, si nous la réduisons en écus à 50 pour cent ou à 33 un tiers, ce qui est la même chose au cours actuel de la place, à 6,200,000 liv.

Ainsi la nation auroit bénéficié de 5,800,000 liv, écus, sur les 12 millions qu'elle est obligée de payer en écus aux Anglais, et de 8,700,000 l.,

assignats, sur les 18 millions qu'elle sera forcée de payer en assignats.

Je ne comprends pas encore, Messieurs, dans les 18 millions, prix de la fourniture des fusils anglais, les frais d'épreuves qui sont à la charge du gouvernement français, le traitement de l'officier supérieur, des autres officiers et des aides envoyés en Angleterre par le ministre, pour diriger et suivre cette fabrication; frais que l'on ne peut pas évaluer à moins de 20 sous par chaque fusil, et qui causent encore une perte réelle de 300,000 liv.

Et voilà cette opération que vos comités vous ont présentée comme une opération faite avec l'économie que les circonstances permettoient; cette opération que vos comités vous ont dit avoir examinée avec soin!

Quoi, Messieurs, des comités chargés d'examiner des marchés importans, vous annoncent que ces marchés sont faits avec économie, quand sur un marché de 18,000,000 liv., la nation perd 5,800,000 l., si elle paye en esus; et 8,700,000 liv., si elle paye en assignais!

Les comités chargés d'examiner ces marchés, au-lieu de vous instruire du prix réel de ces marchés, vous les distinulent, ne vous offrent que des résultats incertains, que des données inexactes ou erronées, qu'il faut aller chercher parmi des possibilités éloignées, et qui ne sont établis que sur une variation de circonstances, dont rien ne vous garantit la fixité.

Et pour pallier, aurant qu'il est possible, la dilapidation énorme qui se manifeste malgré les réticences favorables au ministre, ces comités invoquent l'empire des circonstances; comme s'il existoit des circonstant

ces qui pussent auroriser une perte effective de 8,700,000 liv., sur un marche de 18,000,000 liv! Sans doute que M. Narbonne a dû céder aux circonstances! mais quelle qu'ait été leur necessité, plus de fermeté, plus d'ordre, plus de bienveillance, enfin, pour les manufacturiers français, auroient évité à la nation la perte énorme qu'elle éprouve, et à laquelle rien ne peut aujourd'hui la soustraire.

Je ne saurois, Messieurs, comment justifier la conduite de vos comités, si je ne m'empressois de vous apprendre que, loin d'avoir eu communication des pièces originales de ces marchés, pour poser les bases de leur travail, ils n'ont reçu que des extraits de ces marchés,

envoyés par les bureaux du ministre, avec des observations. Je passe maintenant à la discussion dos marchés conclus par M. Narbonne pour se procurer des sabres, et je remarque dans ces marchés la même légéreté, le même caractère de dilapidation que ceux arrêtés pour

M. Narbonne a dit dans son compte: « Il étoit encore nécessaire » de pourvoir de sabres les sous-officiers et grenadiers, tant des trou-» pes de ligne, que des gardes nationaux. Des fourbisseurs de Paris » avoient d'abord été chargés de ce travail au rabais; mais, le prix » trop bas auquel avoient été portés ces sabres, la grande difficulté de se » procurer des lames, et l'augmentation survenue dans le prix des ma » tières, ayant mis ces fourbisseurs dans l'impossibilité de remplir leurs » engagemens, il a fallu, après avoir perdu environ trois mois, repor-» ter cette fabrication dans différentes villes du royaume, qui offroient » des ressources à cet égard ».

M. Narbonne n'est point exact dans cette assertion.

Voici comment et par quelle cause s'est opérée cette résiliation.

Le 8 octobre, par un marché au rabais, (conformément à la loi du 10 septembre dernier, citée par M. Narbonne dans son compte rendu sur l'état des frontières), M. Duportail avoit adjugé à des fourbisseurs de cette ville 23,607 sabres-briquets, à raison de 4 livres

18 sols 6 deniers chacun: cette fourniture devoit être complétée dans

l'espace de trois mois.

Immédiatement après la conclusion de ce marché, deux des adjudicataires se rendirent, l'un à Saint-Etienne, l'autre à Rives, pour y acheter de l'acier de première qualité, et pour surveiller et presser la fabrication. A mesure qu'il y avoit des lames faites, ils les envoyoient à leurs associés qui s'étoient chargés des montures, et qui surveilloient

de leur côté avec le plus grand soin la fonte des gardes.

Au mois de novembre suivant, six mille de ces sabres étant prêts, les fourbisseurs de Paris se présentèrent pour les livrer et recevoir un àcompte sur la livraison: ils s'attendoient à des félicitations sur leur exactitude et leur travail; on les reçut avec beaucoup de froideur et d'indifférence; il sembloit même qu'on fût mécontent de leur célérité. Ensuite on éleva mille ttacasseries plus ridicules les unes que les autres sur les sabres. On les examina avec la plus maligne sévérité; enfin on déclara aux malheureux marchands qu'on ne pouvoit pas les payer, parce qu'on rejetoit leur échantillon. Cette première épreuve les découragea tellement, qu'effrayés par elle, ils arrêtèrent sur-le champ la fabrication: mais ne croyant pas le ministre assez injuste pour leur refuser le paiement des six mille sabres déjà prêts, ils revintent à la charge et demandèrent ce paiement. Cette fois, on leva le masque: on leur proposa ouvertement la résiliation du marché: ils eurent le courage de résister. Quoiqu'ils sentissent vivement le tort qu'ils éprouvoient, quoiqu'ils s'affligeassent de la ruine de 300 ouvriers, qu'ils alloient être contraints de renvoyer, qu'ils auroient occupés pendant la saison la plus rigoureuse, et qui effectivement sont restés sans ouvrage pendant deux mois, mais vaincus par la ferme obstination des agens ministériels, et se croyant encore au temps où l'on pouvoit tout craindre du mécontentement d'un ministre, ils ont à la fin, après deux mois de sollicitations et de lutte, temps pendant lequel ils n'ont cessé d'exposer qu'attendu l'enchérissement journalier des matières premières, les sabres leur reviendroient à 5 livres huit sols, ils ont souscrit cette résiliation si desirée, et ils ont consenti, le 31 janvier, tout ce qu'on a exigé d'eux. Il ne faut, pour se convaincre de cette vérité, que lire la lettre suivante, que ces fourbisseurs m'ont adressée dans le temps: {1}

#### Paris ce 28 janvier 1792.

(1) En réponse à la lettre que vous nous avez adressée, le 26 présent mois, relativement au marché que nous avons fait en octobre denier, au rabais, pour fournir au ministre de la guerre 23,609 briquets à gaudron au prix de 4 liv. 18 sols 6 den. à la fin de novembre dernier, nous en avions déja 6,000 préparés. Nous avons demandé à entrer en livraison pour cette quantité, afin de toucher des à-comptes. Nous avons eu la disgrace de voir que les personnes chargées de les visiter nous ont cherché difficultés sur difficultés, et toutes plus minutieuses les unes que les autres: alors nous avons vu qu'on ne nous élevoit cette guerre de chicane que pour nous vexer, faire anéantir notre marché, nous forcer d'en demander, la résiliation nous-mêmes, et par là, faire croire qu'il étoit impossible que nous livrions des armes de bonne qualité, ensuite favoriser des manufactures étrangères, demeuter maître du prix, bannir à jamais toutes idées de nous voir en concurrence pour le rabais, et par ces vexations augmenter la misère de Paris par la cessation à u travail de plus de 300 ouvriers, que cette fourniture devoit occuper pendant l'hiver.

Pour nous, Monsieur, qui n'avions pris cette fourniture que pour occuper des bras qui ont besoin de travailler, par la cherté de toutes les denrées, nous avons résisté d'abord à l'insinuation qui nous a été donnée de demander la résiliation du marché conclu en octobre dernier; nous avons persisté à ce que les briquets fussent reçus depuis, à fur et à mesure, afin d'acheter des matières dans un temps utile. Le ministre a courtement refusé : alors fatigués, ennuyés, hier 27, le ministre nous a mandés, il nous a été proposé de résilier notre marché ou d'accepter des conditions si déraisonnables, si impraticables, que nous les avons toutes refusés. Nous étions sur le point d'accepter la résiliation; plusieurs de nos confrères étoient de cet avis, lorsqu'on nous a dit que nous

M. Narbonne pouvoit-il ainsi résilier des marches faits au terme de la loi par la voie de l'adjudication au rabais à des personnes solvables, et qui avoient, par de bonnes et suffisantes cautions, justifié de leur solvabilité?

M. Narbonne ignoroit-il que le décret de l'Assemblée Nationale relarivement aux fournitures de l'armée exige impérieusement l'exécution de ces sortes de marchés? « L'article 8 porte: les traités seront observés » religieusement de part et d'autre, et ne souvrent être rescindés ou an-nullés que pour les formes et les causes de droit.

Indignés d'une conduite aussi odieuse, ces mêmes fabricans qui avoient

viendrions le lendemain pour terminer cette affaire. Aucune décision n'a eu lieu par l'absence de M. Rolin. Aujourd'hui, Monsieur, nous sommes mandés; si le ministre veut la dissolution du marché, parce que celui qui a la puissance peut éloigner l'homme soible et sans moyens, et que le ministre et ses agens, sachant que no is n' pouvons plus fabriquer si ou ne nous paye pas les six mille briqueto déja saus; dans la supposition où nous sommes trop foibles, trop peu forturés, pour résister à l'op-pression, à l'injustice, nous ferons vout ce qu'on exigera de nous pour éviter notre ruine entière.

Ce qui nous afflige le plus dans cette affaire, c'est de voir qu'on refuse, sous de faux prétentes, des briquets dont les lames à l'épreuve, fai riquées avec le plus grand soin, ont coupé des baguettes de fer, et que deux d'entre nous ont été à Saint-Etienne et l'autre à Rives près Grenoble, pour y acheter de l'acier première qualité, pendant que l'autre restoit à Saint-Erienne pour accélérer et veiller à la bonne fabrication; d'où, après s'en être assurés, ils se sont rejoints à Saint-Etienne pour revenir à Paris; et aujourd'hui on voudroit refuser ces briquets et se targuerdu bien public, en disant qu'on craint que l'armée ne soit pas bien armée, tandis que la vérité est qu'on ne veut qu'un prétente pour achetter chez l'étranger, nons paralyser, nous perdre, en nous conduisant à la plus affreuse misère. Un trait qui vous indignera sans doute, c'est que de ces sabres qu'on refuse sous de vains prétextes, on vient de nous en acherer 4 cents pour la garde du roi. Trois mille nous sont demandés pour Valenciennes par des petsonnes qui ne veulent pas être connues, et qui n'ont aucun état relatif aux armes.

Telle est, Monsieur, notre position actuelle: sans travail, sans argent pour payer nos ouvriers, que nous sommes forcés de renvoyer, il faut que nous rompions un marché, qui, tout désavantageux qu'il est par la modicité du prix, au moins nous procureroit, et à trois cents familles, du travail et des subsistances pour le reste de l'hiver. Et pourquoi ? pour faire travailler des manufactures étrangères, lorsqu'on nous fera acheter à vil prix les nôtres pour les faire passer chez nos ennemis. Vous jugerez par la cherté du prix qui leur sera accordé, qu'il n'y a que des ressorts seerets qui puissent faire agir ainsi les agens du pouvoir exécutif. Nous sommes avec fraternité, et entièrement dévoués à la chose publique.

eu également des fournitures à faire par marché au rabais pour des sabres de chasseurs à cheval, de gendarmerie, etc., déclarèrent qu'ils ne vouloient pas exécuter leurs marchés, et abandonnèrent leurs fournitures.

Vous venez d'entendre, Messieurs, que les fourbisseurs de Paris avoient annoncé que, quoique les sabres excédant les 6,000 qu'ils présentoient pour 4 liv. 18 sols 6 deniers, leur coûteroient dorénavant 5 liv. 8 sols ( ce qui faisoit une augmentation de 9 sols 6 deniers par chaque sabre, ils consentoient néanmoins à suivre l'exécution de leur marché, pourvu qu'on ne leur fit pas pour la réception de ces sabres les ridicules difficultés qu'on avoit élevées pour refuser la réception des 6,000 déjà présentés. Ils ont été refusés.

Quelle a été la réponse de M. Narbonne, lorsque je lui ai adressé par écrit ces observations, que j'ai rendues publiques? Aucune. Eh!

Messieurs, pourroit-il y en avoir?

M. Narbonne pouvoit-il dire que ces fournisseurs gagnoient sur leurs marchés, lui qui convient, dans son compte, que ces sabres avoient été portés à un prix trop bas, par la grande difficulté de se procurer des Lames?

Pouvoit-il dire que la nation seroit lésée, si on accordoit un indemnité? Mais les fourbisseurs n'en demandoient pas, parce qu'ils croyoient pouvoir se reposer sur la justice du gouvernement : ils vouloient employer les 300 ouvriers qui, sans travail, se trouvoient sans pain; ils vouloient continuer leurs marchés : ils demandoient seulement qu'ou ne les tourmentât pas pour la réception des sabres restans, par des difficultés trop rigoureuses, et d'autant plus inutiles, que les agens du ministre convenoient qu'elles n'attaquoient pas la solidité de l'arme; d'autant plus injustes qu'ils éprouvoient une perte réelle par l'enchérissement des matières premières; enchérissement occasionné par les lenteurs et les tergiversations des agens du ministre.

Ainsi, Messieurs, le ministre auroit eu les fournitures complettes au moment où il a résilié le marché; il n'auroit point perdu 3 mois comme il le dit lui même; et ces sabres n'auroient point excédé le prix qui avoit été fixé par M. Duportail, sauf une légère indemnité, qu'ils ne pouvoient pas exiger, qu'ils n'exigeoient même pas, et qu'il étoit de la justice du gouvernement de leur accorder; mais on ne vouloit point avoir des sabres, ou on vouloit les payer le double, presque le triple

de ce qu'ils auroient coûté.

J'ai dit, Messieurs, que ces fourbisseurs voyant l'injustice dont les agens ministériels cherchoient à les rendre victimes, avoient déclaré qu'ils ne vouloient pas exécuter les autres marchés, et aveient renoncé à faire les fournitures qui leur avoient été livrées. Qu'est-il résulté de cette résiliation de marché? Que le ministre a été forcé d'en conclure d'autres. Et à qui la plus grande partie de ces fournitures a-t-elle été commandée? A ces mêmes fourbisseurs dont on connoissoit très-bien la solvabilité, dont on vante aujourd'hui l'intelligence, l'exactitude et l'adresse, mais que l'on n'a rebutés, découragés, vexés, que pour retarder

<sup>(1)</sup> J'ai pris ces renseignemens dans la résiliation du marché qui étoit entre les mains de M. le rapporteur.

l'armement, que pour ruiner la France, et faire naître à ces fourbisseurs l'occasion de demander un prix plus fort, de leur en accorder un plus fort encore que celui qu'ils avoient demandé, et pour pouvoir, en dissé-minant les différentes fournitures par le moyen des soumissions par-tielles, opérer une dilapidation plus prompte.

Et en effet, Messieurs, j'ai tiré la preuve de ce fait d'une lettre que les fourbisseurs de Paris ont écrite à M. Narbonne, où ils lui rappellent

avec énergie les devoirs de sa place, où ils lui retracent combien ses opérations sont éloignées de cet esprit d'économie qui devroit toutes les diriger (\*).

Ce 19 février 1792.

#### (\*) MONSIEUR,

L'injustice commise envers nous au sujet des 23,600 briquets, nous a déterminés dans le temps, à refuser l'exécution de tous les autres marchés conclus avec un ministère qui nous trompoit. Celui des sabres de la gendarmerie nationale, au nombre de 2,213 à raison de 8 liv. 8 sols,

s'est donc trouvé résilié.

L'embarras où vous vous trouvez, les cris qui retentissent de toutes parts contre vous, vous ont forcé de rouvrir de nouvelles soumissions; vous les avez voulu partielles; plusieurs d'entre nous se sont présentés. Ces mêmes sabres pour lesquels nous avions souscrit en octobre dernier pour 8 liv. 8 sols, et que nous étions contens de fournir à ce prir, malgré la modicité; nous avons porté nos soumissions à 11 liv. M. Berthault à 11 liv. 10 sols; et M. Couillé à 12 liv. Par quelle fatalité, Monsieur, l'adjudication de ces 2,213 sabres est-elle faite à M. Couillé qui a demandé le plus ? la préférence ne devoit-elle pas être donnée à ceux qui demandoient le moins ? En user autrement, n'est-ce pas trahie les intérêts de la nation qui vons sont confiés ? la justice et l'humanité ne sont-elles pas également violées, en donnant à un seul, à un prix plus cher, ce qui devoit-être donné à plusieurs, qui faisoient à un moindre prix?

La perte de 20 sols par sabre n'est pas la seule que vous faites éprouver à la nation. Il manque 1200 lames à M. Couillé; il faut qu'il les tire d'Allemagne, et qu'il les paye en écus; ce qui est onéreux à l'Étar et retardera, de plus de deux mois, le complet de la fourniture. De plus, ces lames pourront être saisies par les émigrés ou leur partisans.

Notre intérêt, celui de l'État, nous force de vous déclarer, Monsieur, que nous persistons à notre soumission à 11 livres; que M. Berthault, notre collègue, se restreint à cette somme, et que nous demandons à fournir 1400 sabres dont nous avons les lames chez nous. Nous nous conformerons, au surplus, au modèle qui porte votre cachet, accepté par vous, et qui est entre nos mains. Vous ne pouvez, sans trahir votre devoir, votre serment et la patrie, refuser nos offres. Nous attendons vos ordres pour travailler. Signé, Liorard, Marchand fourbisseur, rue de la Verrerie, tant en mon nom que me faisant et portant fort pour MM. Jolivet et Berthault, fourbisseurs à Paris et soumissionnaires. Voilà donc les sabres de gendarmerie nationale, que M. Narbonne auroit payés 8 liv. 8 sols aux termes de l'adjudication au rabais, s'il avoit voulu consulter la justice qu'il devoit à des fourbisseurs de bonne foi qui, par l'enchérissement des matières, ne faisoient ancun bénéfice sur les briquets dont nous avons déja parlé, de 4 liv. 18 sols 6 deniers; voilà ces sabres portés par les nouvelles soumissions isolées, à 11 liv. 10 sols et à 12 liv, ; et toujours éconeme, M. Natbonne accorde la préférence au soumissionnaire qui, sans donner une fourniture plus solide et mieux conditionnée, exige une plus forte soume.

conditionnée, exige une plus forte comme.

Certes il faut s'armet d'un grand sang-froid pour discuter tranquillement, pour approfondir de semblables opérations; et il faut se condamner à une grande patience, ou être bien familiarisé avec les inepties et les trahisons ministérielles, pour étouffer les mouvemens impétueux d'une

violente indignation.

Les marchés, que M. Narbonne a passés avec les fournisseurs des autres villes du royaume portent également ce caractère de profusion et de

dilapidation.

A Douay, il en a commandé 6,000 à 7 liv., et d'où le fourbissour les fait venir tout montés de Paris, et absolument en état d'être reçus (1): il est naturel qu'il bénéficie sur le marchand qui les lui a vendus; de sorte que c'est un droit de commission que le ministre lui a gratuitement accordé.

| A Valenciennes, il en a commandé 5000 à | 7  | l. 10 | ٤. |    |
|-----------------------------------------|----|-------|----|----|
| A Metz, 2100 à                          | 7  | 10    |    |    |
| Lt 700 à                                | 8  |       |    |    |
| A Lyon, 4000 à                          | 8  | 18    |    |    |
| A Strasbourg, 3000 qui reviennent à     | 11 | 15    |    |    |
| A Lille, 2000 qui reviennent à          | 11 | 16    |    |    |
| Enfin à Besançon, 2500 revenant à       | 13 | 12    | 6  | de |
| To any of the second second             |    | 1     |    |    |

Et remarquez, Messieurs, que ces sabres qui se montent depuis 7 l. 10 sols jusqu'à 12 liv. 5 sols, sont absolument les mêmes sabres-briquets que les fourbisseurs de Paris donnoient pour 4 liv. 18 sols 6 den., et qu'on a forcés de renoncer à les fournir.

Le ministre n'a pas osé refuser; et atterré par cette lettre, il a donné ordre à ses agens d'assurer les sieurs Liorard et autres que leur soumission auroit son esfet; mais sans rien réduire du prix accordé au sieur Couillé.

(1) La municipalité de Douai, à laquelle j'ai écrit pour connoître comment le ministre avoit traité avec les fourbisseurs du roi, m'a répondu:

Une

ce Le sieur Lambert, fourbisseur de cette ville, est chargé depuis le 25 15 février, par M. Dutarby, directeur d'artillerie, de lui fournir 36000 sabres à 7 liv. la pièce; la livraison doit s'en faire par lui à 25 l'arsenal de M. Duturbi, de cette ville, pour la fin du mois d'avril 25 prochain; le sieur Lambert nous a avoué les faire venir directement 25 de Paris, de la fabrique du sieur Canière, qui doit les lui envoyer 27 rout montés, de manière qu'il n'aura aucune main-d'œuvre d faire 25 pour les livrer au megasin, etc. 28

Une autre observation aussi essentielle, c'est que partie de ces marchés faits avec ces entrepreneurs des villes que je viens de vous nommer, sont stipulés payables en écus, et que dans la conversion que j'en ai saire en assignats, je les ai réduits au cours de la place adopté par

vos comités, qui est de 33 un tiers.

Et M. Narbonne ne pouvant compléter sa fourniture malgré tous les marchés qu'il a faits avec des entrepreneurs, dans différens départemens, a été forcé d'adjuger 4096 de ces mêmes briquets, en partie aux mêmes fourbisseurs de Paris, 2 7 liv.; et ce sont eux-mêmes, Messieurs, qui ont souscrit au prix le plus médiocre parmi toutes les fournitures qu'il a commandées dans les différens départemens.

C'est ici, Messieurs, que je dois vous donner une preuve de l'économie avec laquelle le ministre a arrêté ces marchés pour les sabres-

briquets.

De tous les prix que je vous ai rapportés, le plus fort dans la ville où M. Narbonne a ordonné des fabrications, le plus fort est de 12 liv.

12 sols 6 den., et le plus bas est réduit à 7 liv. 10 sols.

Eh bien! Messieurs, à Paris, tous les fourbisseurs, malgré les justes sujets de plainte et de défiance qu'ils devoient avoir contre le ministère, ont souscrit au-dessous de ce prix de 7 liv. 10 sols; il y en a même un qui a souscrit pour 6 liv. 15 sols.

Ce que vous aurez peine à croire peut être, ce que je ne vous assure que parce que j'en ai la certitude évidente, c'est que ces mêmes sabres que les adjudicataires de Paris ont été forcés de prendre malgré eux à 7 liv., parce que le ministre n'a pu faire autrement que de les leur confier pour compléter la fourniture; ces mêmes adjudicataires avoient offert de donner ces sabres à 6 liv., et qu'on les a refusés : oui, Messieurs, on les a refusés: cette soumission existe, et elle étoit entre les mains de M. le rapporteur, avant qu'il eût commencé son travail.

Comment qualifier ce refus du ministre? Dira-t-on que c'est mauvaise volonté? Jy vois, Messieurs, une intention décidée d'épuiser nos finances. En quoi! accablé de dépenses, la plus sévère économie exige que l'on n'accueille que des marchés favorables à l'État; et quand ces marchés se présentent, M. Narbonne les refuse, et il associe ces fournisseurs à ses dilapidations. Non, Messieurs, ce n'est pas là de la mauvaise volonté; M. Narbonne vous a toujours entretenus de son respect et de sa soumission pour vos lois : ce n'est pas là de l'ineptie; M. Narbonne a déployé dans plusieurs parties de son administration trop d'intelligence et de sagacité.

À l'égard des marchés qui avoient été passés pour 15,971 sabres de grenadier de la gendarmerie, chasseurs à cheval, dragons, cavalerie, etc. avec différens entrepreneurs, dont la plus grande partie étoit du nom-bre de ceux qui avoient fait leurs soumissions pour les briquets, ces marchés ont été résiliés par le fait, et il est encore résulté qu'au moyen des soumissions partielles que le ministre a établies, le prix de ces sabres, qu'il a été encore forcé de compter aux adjudicataires de Paris, parce qu'il n'y avoit qu'eux qui pouvoient les faire à sa satis-faction, le prix de ces sabres revient à 25 pour cent au - dessus du prix de la première adjudication.

Je dois vous prévenir que vos comités, dans leur rapport, n'ont

parlé que par apperçu; car ils ne vous portent que 38,000 sabres, lorsqu'il existoit au moment du rapport dans les bureaux du ministre, des marchés pour 45,367 sabres.

Le ministre n'en avoue que 23,000; et ni le ministre, ni les co-mités ne vous donnent de détails sur les sommes auxquelles pourront

s'élever ces différens marchés.

Je sens combien il est fastidieux de ramener sans cesse votre attention sur des objets aussi arides; mais, Messieurs, il n'a pas été en mon pouvoir de les simplifier davantage. Forcé de choisir entre un travail pénible et un silence criminel, j'ai dû n'écouter que le cri de ma conscience: fort de vos sentimens, je me suis livré sans crainte aux recherches que j'ai entreprises, et dont je vous offre le résultat; heureux de pouvoir le dégager des réflexions qu'il entraîne, et qui plongent dans l'assombrissement ceux qui ont encore le courage de mesurer les abymes dont on nous entoure!

Dans la foule des détails que j'ai ramassés de toutes parts, il m'en a plus coûté, Messieurs, pour écarter de mon travail les renseignemens qui m'étoient inutiles, que pour ne vous offrir que ceux qui

vous étoient indispensablement nécessaires.

Ainst, Messieurs, les 45,367 sabres coûtent à la nation: savoir, les 29,396 briquets, 154,977 livres; mais en suivant à la lettre le marché de M. Duportail, à raison de 4 liv. 18 sous 6 deniers, marché dont les adjudicataires ne demandoient pas, dans l'origine, la résiliation, la même quantité n'auroit coûté que 144,775 liv. 6 sous; ce qui fait une perte de 110,221 liv. 14 sous.

En les portant à 5 liv. 8 sous, prix auquel le reste de la fourniture de 6,000 seroit revenue intrinsèquement aux adjudicataires, prix qu'ils auroient été satisfaits d'avoir, ils auroient coûté 158,688 liv. 4 sous :

alors la perte n'est plus que de 9,638 liv. 16 sous.

Mais, comme une nation juste et généreuse ne doit pas se contenter de ce que les ouvriers ne perdent point avec elle ; qu'elle doit , au contraire, leur assurer un bénéfice réel; en portant ces sabres à 6 liv., prix sur lequel les adjudicataires auroient gagné 11 pour cent, ils auroient coûte 176,396 liv., et la nation gagneroit encore 78,601 livres

en 18 pour cent.

A l'égard des 15,975 sabres de gendarmerie à pied et à cheval, cavaletie, dragons, chasseurs et carabiniers, le prix résultant des nouveaux marches faits partiellement par M. Narbonne, s'élève à 226,039 l., au-lieu que, s'il eût suivi l'adjudication au rabais arrêtée par M. Duportail, ces sabres auroient coûté 25 pour cent de moins; ce qui auroit réduit cette somme à 169,629 liv. 5 sous; et en accordant, comme aux adjudicataires des briquets, un bénéfice de 10 pour cent, c'étoit 22,603 liv. 8 sous à ajouter aux 169,529 liv. 5 sous ; ce qui auroit porté le prix de ces sabres à 19,133 liv. 13 sous. La nation auroit donc bénéficié de 15 pour cent; ce qui fait 33,905 liv. 17 sous.

J'ajoure maintenant ces 33,904 liv. 17 sous aux 78,601 liv. que la nation auroit payées de moins sur la fourniture entière des briquets, et je trouve que, sur la somme de 481,036 liv., prix total de cetre fourniture générale des sabres, la nation auroit gagné 112,506 livres

Is sous.

Peut - on dire que M. Narbonne ait apporté de l'économie dans les disserens marchés qu'il a conclus pour la fourniture des sabres ?

Je sais, Messieurs, que M. Narbonne peut me répondre d'une manière qui paroîtra sans réplique, si on s'arrêtoit à ne considérer que le côté spécieux de ses objections. Mais telle est la marche que je me suis proposé de suivre, que je veux combattre le ministre par le mi-

M. Narbonne dira que la difficulté et l'empire des circonstances ne lui ont pas permis de consulter une économie rigoureuse; qu'il falloit armer; que les fourbisseurs calculoient leur bénéfice sur le besoin, et

qu'il a fallu accepter toutes leurs conditions.

Sans doute, si M. Narbonne n'eût point trouvé d'adjudicataires qui lui eussent fait des propositions avantageuses, il seroit ridicule de chercher à l'inculper sur les marchés qu'il a passés, de lui faire un crime d'avoir suivi des lois auxquelles il ne pouvoit se soustraire. Mais, si M. Narbonne invoquoit une pareille excuse, je lui prouverois son er-reur, par la démonstration évidente des vérités contraires.

Le ministre ne pouvoit pas ignorer que les fourbisseurs de Paris, quoiqu'ils perdissent réellement sur l'adjudication au rabais qui leur avoit été faite par M. Duportail, offroient néanmoins de fournir les 23,607 sabres commandés pour le même prix, si on vouloit se borner à n'examiner, en réception, que la bonté, la solidité tant des lames que des montures, et non pas les rebuter par des recherches minutieuses, qui n'avoient pour objet qu'un poli soigné dont on pouvoit s'écarter dans une circonstance aussi pressante; qu'ils demandoient d'être autorisés à continuer leurs fournitures de suite, et sans interruption, parce que pendant toutes les lenteurs du ministère, les matières aug-mentoient, et qu'ils éprouvoient une perte réelle.

M. Narbonne ne peut pas prétendre qu'il a été forcé de suivre les lois qu'on lui a faites, lorsque c'étoit à lui à les faire, lorsqu'il étoit obligé, par les décrets, de donner les fournitures par adjudication au rabais, et qu'il ne pouvoit excepter de cette règle impérieuse que les vivres et les fourrages. Le ministre, ayant rompu la première adjudication au rabais, faire par M. Deportail, pour les fournitures d'armes, devoit faire procéder à une autre; et loin de recevoir la loi, c'étoit

lui qui la dictoit.

Je suppose que pour se procurer plus promptement des armes, le ministre ait cru devoir violer cette loi d'administration, et qu'il ait espéré mieux réussir que par la voie des marchés : eh bien! M. Narbonne avoit pour cessabres qu'il a adjugés jusqu'à 13 liv. 12 sols 6 den. des soumissions de les fournir à 6 liv.; soumissions postérieures à la résiliation du marché passé avec M. Duportail. Et pourquoi, lorsque des adjudecataires bons et solvables, connus par leur habileté, offrent de livrer des armes à 6 liv., M. Narbonne les adjuge-t-il à d'autres entrepreneurs moyennant 13 liv. 12 s. 6 den?

Je rassemble donc les deux objets sur lesquels M. Narbonne a contracté des marchés avec des fournisseurs, soit étrangers, soit français, et je vous offre en masse générale la perte réelle et effective qu'éprouve

la nation sur le prix de ces marchés.

| ( /                                                                        |                |          |         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|
| Trois cent mille fusils commandés en A                                     | ngleterre et p | avables  | en écus |
| 45 livies chaque                                                           | 12,000,000     | ĺ.       | s. d    |
| La même quantité payable en assignats,                                     |                |          |         |
| 60 liv                                                                     | 18,000,000     |          |         |
| Si M. Narbonne eût fait fabriquer des                                      |                |          |         |
| fusi's, tant dans les manufactures natio-                                  |                |          |         |
| nales, que par des entrepreneurs particu-                                  |                |          |         |
| liers, chaque fusil ne seroit revenu qu'à                                  | q              |          |         |
| 31 liv. en ass gnats, prix actuel des manu-                                |                |          |         |
| factures ci devant royales et particulières;                               |                |          |         |
| ce qui feroit pour les 300 mille fusils paya-                              |                |          |         |
| bles e 2 ass gnats                                                         | 9,300,000      |          |         |
| En réduisant cette somme au cours du                                       |                |          |         |
| jour, de 33 un tiers ou 50 pour cent, cela                                 |                |          |         |
| fait, payables en écus                                                     | 6,200,000      |          |         |
| Les 45 mille 367 sabres de toute espèce                                    |                |          |         |
| coûtent, en réduisant cette somme en écus,                                 |                |          |         |
| au cours de 33 un tiers ou 50 pour cent,                                   |                |          |         |
| cours actuel.                                                              | 320,690        | 13       |         |
| La même quantité de sabres coûte en                                        |                |          |         |
| assigna s                                                                  | 481,036        |          |         |
| La pette sur les sabres calculés en masse,                                 |                |          |         |
| apporte en assignats                                                       | 112,506        | rς       |         |
| Et réduisant cette dernière somme en                                       |                |          |         |
| écus, toujours dans la proportion de 33                                    |                |          |         |
| un tiers ou de so pour cent, elle est de.                                  | 75,004         | 10       |         |
| Je joins maintenant la totalité du prix                                    |                |          |         |
| des deux marchés: ils s'élèvent à un total,                                |                |          |         |
| en écus, de                                                                | 12,320,690     | 13       | 4       |
| Les prix des deux marchés ci dessus cal-<br>culés en assignats s'élèvent à | .0 .0          |          |         |
|                                                                            | 18,481,036     |          |         |
| La perte en écus pour la première de                                       | . '0           |          |         |
| ces deux sommes, est de                                                    | 5,875,004      | 15       |         |
| La perte en assignat pour la seconde des sommes, est de                    | 0 0 . 2        |          |         |
| Sur cette somme je ne compte pas les                                       | 8,812,506      | .15      |         |
| 300,000 liv. qui coûteront au gouver-                                      |                |          |         |
| nement pour les frais d'épreuve des fusils,                                |                |          |         |
| et pour le traitement des officiers français                               |                |          |         |
| qui surveillenr les manufactures, et je les                                |                |          |         |
| norre nour mémoire à                                                       | 200,000        |          | ,       |
| porte pour mémoire à                                                       | note que i'ai  | drassá   | ene I   |
| ser cot, intessients, it itsuitat du coi                                   | The day lar    | CIT C22C | sar ies |

rel est, Messieurs, le résultat du compte que j'ai dressé sur les pièces émanées du bureau de la guerre, du rapporteur de vos comités, et sur celles qui m'ont été remises particulièrement, et que je produis toutes ici sur le bureau. Je garantis l'exacritude des faits que j'ai cités et la justesse de mes calculs: cependant j'admets qu'il s'y soit glissé quelques erreurs, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, négliger des détails aussi importans, et dont la connoissance approfondie doit vous apprendre infin quelle confiance vous devez accorder à ceux qui dirigent les ramifications du pouvoir exécutif.

Je viens donc de vous démontrer que les marchés n'ont point été

faits avec l'économie que prescrivoient les circonstances.

Je passe maintenant à la discussion du second objet, où j'examine si M. Narbonne a apporté dans ces marchés les précautions et la sûreté nécessaires pour que leur exécution ait lieu dans toute leur étendue.

#### SECOND OBJET.

A-t-on apporté dans ces marchés les précautions et la sûreté nécessaires pour que leur exécution ait lieu dans toute leur étendue ?

Plus je rassemble toutes les inductions qui naissent des événemens politiques arrivés sous l'ancien ministère, plus je vois qu'il y avoit un plan combiné de nous livrer à nos ennemis, sans argent, sans armes, et sans pain; et plus j'étudie les marchés arrêtés avec M. Narbonne, plus je me persuade qu'il étoit chargé de coopérer à la première pattie, et d'exécuter la seconde du pacte ministériel.

Et pour ne point dissiper en raisonnemens stériles les momens de l'Assemblée, je vais établit, le plus rapidement possible, que M. Narbonne a négligé de s'occuper de l'exécution des marchés passés par son

prédécesseur.

En effet, Messieurs, 300 mille fusils sont commandés en Angleterre; 100 mille par M. Duportail: c'est ce premier marché que je vais d'abord

Avant de vous en rappeler les clauses, je dois relever une erreur dans laquelle vos comités sont tombés, en parlant de ces marchés; erreur qu'il est très-important de ne pas laisser subsister.

Le rapporteur vous a dit, Messieurs, que M. Narbonne a commandé 150 mille fusils en Angleterre, au prix de 30 schellings, éprouvés et reconnus conformes au modèle de 1777.

D'abord, au lieu de 150 mille fusils, M. Narbonne en a commandé 200 mille; ce que vous avez vu par ce supplément de 50 mille fusils

qu'il a accordés au sieur Salembier.

Ensuite, il n'est pas aussi certain que vous l'ont assuré vos comités, que ces fusils soient conformes au modèle de 1777; car, par une des clauses même du marché, cette conformité n'est point exigée; et c'est ce qui doit entrer pour beaucoup dans la proportion du prix, parce que l'entier assujétissement au modèle de 1777 auroit donné lieu à des détails infinis dans le travail; et cela auroit, comme le porte le marché, augmenté considérablement le prix.

Mais, Messieurs, je vous laisse à tirer toutes les inductions qui naissent des réticences multipliées de vos comités, et du désavantage qui résulte de la non-conformité parfaite avec le modèle de 1777; conformité absolument rejetée par les clauses de ce marché; et je m'occupe d'autres

stipulations beaucoup plus importantes.

Le marché passé au sieur Salembier par M. Duportail porte que: « Si le » gouvernement anglais prohibe la sortie des armes, le présent marché » sera nul, et la résiliation s'opérera sans indemnité, garantie ni recours

» contrel'adjudicataire ».

Je ne m'appesantirai pas sur cette clause : il est facile d'en pénétrer

l'esprit; et il sera plus facile encore de le saisir en exposant ce qui

pourra fort bien arriver.

Une des conditions de ce marché, c'est qu'il sera rendu dans les ports de France 15,000 fusils, par mois, à compter de celui de no-

vembre dernier. Ainsi les fabricans anglais, obligés de livrer 15,000 fusils par mois, au terme de leur marché avec M. Duportail, à compter de novembre dernier, n'en ayant point encore livré, doivent en avoir à la fin de ce mois 90,000 de prêts. Si nous joignons à ces 90,000 les 10,000 qui sont dus par les mêmes fabricans en vertu du marché de M. Narbonne au 30 de ce mois, cela fait un total de 100,000 fusils. Supposons maintenant que cette livraison existe, comme elle le doit, aux termes des marchés; qu'elle s'effectue dans le mois prochain, qu'au moment de sortir d'Angleterre, le gouvernement anglais prohibe la sortie des armes: voilà dans l'instant 100,000 fusils que nous met. tons dans les mains de nos ennemis; et ces 100,000 fusils auront été sabriqués sous l'inspection de nos meilleurs officiers d'artillerie; ce qui leur donnera une qualité bien supérieure aux fusils anglais ; ils auront été payés avec nos écus; car la clause est conçue si désavantageusement pour la nation, qu'il résulte que, quand bien même les fusils seroient ar ê és par le gouvernement anglais, ils n'en seroient pas moins payés par la nation comme si elle les avoit reçus.

Le laisse à faire sur cette clause, plus qu'extraordinaire, toutes les romaions qu'elle amène; car je n'ai pas, je l'avoue, le courage de

m'y livrer.

Mais ce danger auquel nous sommes exposés, n'est pas encore le seul que nous ayons à craindre; car si la guerre se déclare, la premiè e démarche de l'Angleterre sera de défendre la sortie des armes; et pous, qui aurons compté sur une fourniture considérable de fusils, au moment où nous en aurons le plus indispensable besoin, nous nous atouverons dans l'impossibilité de nous en procurer.

Une autre clause du marché porte encore : « Si la guerre survient, « et que les armes soient prises par les ennemis, la perte sera pour le

m gauv. rnement fra gais m.

Pouvoit-on, je le demande, stipuler une clause plus onéreuse pour

l'Etat, et plus dangereuse?

Si la guerre survient, quels sont nos ennemis? Toutes les puissances. Et pensizevous, Messieurs, que, cherchant à nous écraser, elles laissent arriver tranquillement dans nos ports des armes destinées contre clies? n'est il pas plus naturel de croire qu'elles épieront l'instant où es livraisons seront en mer, et que, dans un trajet de cent lieues, elles les enleveront pour leur usage? Ainsi, Messieurs, nous paierons 300,000 insi's en Angleterre; et ces fusils, enlevés à mesure qu'ils nous seront expédiés, armeront 300,000 hommes contre nous.

Comment est-il possible que vos comités vous ayent assuré que le ministre étoit dans la nécessité absolue de tirer dans le plus court délai possible des armes de l'étranger; que nous avons lieu d'espérer qu'à compter du premier avril, il sera livré dans les ports jusqu'à 2,000

Jusi's par semaine?

Si ves comités avoient examiné avec soin les différentes clauses du

marché, ils auroient vu que toutes ces clauses, en même-temps qu'elles annonçoient une fourniture prompte, par de perfides restrictions en éloignoient ou en annihiloient l'exécution; et les réflexions que je viens de vous présenter, ne leur auroient sûrement pas échappé, parce qu'il suffit, pour en être intimement convaincu, d'une lecture rapide, et des notions de bons sens.

Il n'est pas besoin d'insister davantage sur le préjudice que ces marchés causent à l'Etat; et tout prouve clairement que si une commande considérable d'armes paroît nous ofirir de grandes ressources, les conventions particulières de cette commande ne tendent qu'à nous en

priver.

Quant au marché conclu par M. Narbonne avec le sieur Gouget, il est calqué sur les mêmes dispositions que celui arrêté par M. Du-

portail avec le sieur Salembier.

Il est stipulé de plus que, si, au premier mai de cette année, la première livraisen de dix mille armes par mois, qui devoit avoir lieu pour le premier d'avril, n'a point été effectuée, le marché dencurera nul et résilié par le jait : de sorte que nous pourrons compter sur 100,000 fusils et n'en avoir aucun, si, au premier mai, le sieur Gouget ne peut

ou ne veut pas fournir. Le sort de l'armement du peuple français dépend donc, non-seulement de la politique du gouvernement anglais, des prises que nos ennemis pourront faire de ces mêmes armes lors de leur trajer, mais encore de la volonté ou de l'arbitraire des adjudicataires, sons que la nation puisse, en au un cas, répéter contre eux aucun genre d'indem-

nitė. Quelque porté qu'on pourroit être à ne pas soupçonner les intentions de M. Narbonne; je vais plus loin : quelque desir qu'on auroit de le justifier des imputations dont on l'accable, les seules lumières de la raison s'opposent à ce qu'on croye que M. Narbonne a calculé ses opérations pour l'intérêt de la nation, qu'il én a préparé les résultats pour son bonheur; sur tout lorsqu'on voit toutes ces opérations n'avoir que des principes destructeurs, que des développemens ruineux; à moins que M. Narbonne ne prétende que, pour sauver la France, il faut commencer par la perdre.

M. Duportail étoit convenu que les entrepreneurs livreroient, à comp-

ter du mois de novembre dernier, 15,000 fusils par mois.

M. Narbonne est entré au ministère le 8 décembre, et, à cette époque, il n'y avoit aucun fusil de livté; enfin M. Narbonne quitte le ministère le 9 mars dernier, c'est-à-dire, trois mois après; et il n'y avoit pas encore un seul fusil de rendu dans les ports de France: il y a mieux : aujourd'hui aucun n'est atrivé; cependant je dois à la vérité de vous dire que le modèle proposé pour la réception de ces fusils vient d'être achevé dans les fabriques de Birmingham le 27 mars dernier; qu'il a été de là transporté à Londres pour venir à Paris; qu'il est actuellement en route, et qu'il y a lieu d'espérer qu'il arrivera dans le courant de ce mois

Voilà donc le marché de M. Duportail resté pondant 4 mois sans exécution; et M. Narbonne n'a fait aucune démarche pour qu'elle ait lieu. Il a à Paris sous sa main la caution et l'adjudicataire du marché, qui tous sont d'une solvabilité reconnue; et il se tient dans la plus

grande inaction à leur égard!

Au lieu de poursuivre sur eux l'exécution du marché, au lieu d'en ordonner la résiliation avec indemnité en javeur de la nation, puisque cette résiliation résultoit nécessairement de l'inexécution du marché;

Que fait M. Narbonne à ces entrepteneurs qui n'avoient encore fourni aucun fusil sur les 100,000 qu'ils devoient fabriquer? il leur en

commande encore 50,000.

Et que M. Narbonne ne dise pas qu'il étoit tenu d'entretenir les marchés de son prédécesseur; non, Messieurs: cette assertion est purement illusoire, et M. Narbonne doit sçavoir que l'article VIII du décret concernant la fourniture de l'armée, décret qu'il connoit très-bien, puisqu'il l'a invoqué lui-même, que cet article lui laisse la faculté de résilier ces marchés, s'ils ne sont point exécutés.

Et vous n'avez fait, Messieurs, par ce décret, que consacrer un principe universellement adopté dans l'administration ministérielle; car, Messieurs, dans l'âge d'or du ministère, les engagemens contractés par un ministre

survivoient rarement à son existence ephémère.

D'ailleurs, M. Narbonne n'a point strictement entretenu les engagemens de son prédécesseur : dans ceux passés avec les fournisseurs de Liége, par M. Duportail, marchés sur les clauses desquels vos comités vous ont encore laissés dans la plus profonde ignorance, dont ils vous ont encore célé les différens prix, M. Narbonne a rompu arbitrairement les conditions de ces marchés, payables d'abord en assigness, et les a stipulés payables en ècus; ce qui fait pour le prix une différence de 33 et demi en dedans, ou 50 pour cent en dehors.

Si M. Nathonne a rompu des clauses qu'il a regardées comme onéreuses à des particuliers, par quel motif ne s'est-il pas empressé d'anéantir des mar hés qui ruinoient l'Etat, sur-tout lorsqu'une loi l'autorisoit à les rescinder et annuller pendant le remps fixé pour leur durée pour les causes et par les formes de droit? Ce sont les termes du décret.

Or, Messieurs, tout le monde sçait que la cause principale de la resscion d'un marché est son inexécution, et que les formes de droit accordent des indemnités, ou, pour parler le langage des loix, des dommages et intérêts, et la contrainte par corps, comme affaires relatives au service de l'état et du roi, contre la partie contractante qui a manqué à ses engagemens: cette rigueur excessive de la loi, M. Narbonne en a usé avec des manufacturiers françois, en la stipulant dans leurs marchés. I ourquoi ne l'a t-il pas stipulée avec des manufacturiers étrangers ou plutôt avec les entrepreneurs résidans en France, et par conséquent soumis à toute la rigidité de la loi?

Pourquoi M. Narbonne a-t-il laissé subsister un marché resté par sa négligence 4 mois sans exécution, lorsque de toutes parts on demandoit des armes, lorsque la saison rigoureuse suspendant les préparatifs de la guerre, favorisoit la fabrication, lorsque les ouvriers français offroient des soumissions pour faire des fusils à 29 liv. assignats, prix inférieur à celui des manufactures ci-devant royales qui est encore aujourd'hui à 31 liv. assignats.

Je ne crains pas, Messieurs, que M. Narbonne me prouve que je suis

dans l'erreur sur ces fairs, car la soumission existe daus ses bureaux ; et il ne manquoit, pour sa perfection, que la signature du ministre. Et quand je lis dans le compte qui vous a été rendu par M. Narbonne,

» que des marches avoient été passes pour se procurer des armes, mais

» que ces marches restoient sans exécution; Je demande à M. Narbonne à qui cette exécution étoit confiée, quel étoit celui qui devoit la presser, et qui, autorisé par une loi à rescinder des marchés inexécutés, ne les résilioit pas, quand cette inexécution occasionnoit une pette réelle à l'état, et le privoit des armes dont il

avoit un besoin si urgent?"

Et quand j'entends ensuite vos comités vous dire : « que le ministre n'a fait à cet égatd que ce que les circonstances et sa responsabilité exigeoient de lui impérieusement, je me demande si les circonstances exigeoient impérieusement qu'on épuisât nos finances, et si la responsabilité du ministre ne menaçoit que son intelligence, son civisme et sa

Ainsi, en me résumant dans cette seconde partie de mon travail,

Ainsi, en me resumant dans cette seconde partie de mon travall, pai démontré que le ministre n'a point apporté, dans les différens marchés qu'il a conclus, les précautions et la sûreté nécessaires pour que leur exécution ait lieu dans toute leur étendue;

Qu'au lieu de presser cette exécution, ce qu'il pouvoit faire d'autant plus facilement qu'il avoit près de lui les cautions et les adjudicataires de ces marchés, il n'a fait aucune démarche qui pût constater que moins qu'ils avoient managié d'estre exécution.

au moins qu'ils avoient manqué à cette exécution

Qu'au lieu de résilier ces marchés, comme il le devoit, et d'après les principes rigoureux qui, de tout temps, ont réglé, soit les conventions particulières, soit les conventions nationales; et d'après le texte même de la loi du 21 avril 1791, qui laissoit la facuké de rescinder et d'annuller les traités relativement aux fournitures militaires pour les causes et par les formes de droit;

M. Navoorne, loin d'avoir suivi l'exécution de ces marchés, en a conclude de cause.

conclu de nouveaux avec ces mêmes entrepreneurs qui n'avoient déjà pu remplir les conditions des traités antérieurs, quelque favorables et quelque faciles qu'elles ayent été.

Et ici, je ne puis m'empêcher de dire à M. Narbonne : oui, Monsieur, votre gestion atteste ou une grande légèreté, ou une profonde insou-ciance, ou une parfaite ignorance des premiers principes de l'adminis-tration. Vos discours respirent le desir brûlant de contribuer à l'affermissement de la révolution, les assurances réitérées d'une entière soumission aux lois; et votre conduite manifeste une tendance continuelle à entraver la marche de la révolution, une violation ouverte des lois. Les éclaircissemens que j'ai pris sur cette partie de votre compte, quoiqu'ils m'apportent sant cesse la conviction intime, que vous avez adopté à dessein des mesures désastreuses, cependant je répugne à croire que vous ayez conçu un plan fixe de prévarication et de ruine, moi, sur-tout, qui, vous jugeant d'après vous-même, dois vous accorder plus d'adresse et de profondeur.

Combien vous seriez criminel, si, fort de la confiance de l'Assemblée Nationale que vous veniez.... égarer chaque jour par des déclamations séduisantes, vous avez tenté de l'associer à votre responsabilité, en

vous prévalant de son silence pour consommer des opérations dont vous

si vous, M. Narbonne, tant de fois l'objet de son affection et de son indulgence, vous, qui avéz vu se changer en applaudissemens convulsifs les signes d'une juste indignation, vous aviez pensé qu'il suffisci pour vous entourer d'une grande impunité, de protester d'un relle ardent. d'une soumission reoleonde, et d'un d'une grande indignation protester d'une grande indignation protester d'une pro

zèle ardent, d'une soumission profonde, et d'un civisme pur!

l'arrive, Messieurs, au troisième objet de mon travail, où je dois établir qu'on n'a point accordé aux manufacturiers français les avantages qu'il falloit leur donner de préférence aux manufacturiers étran-

## TROISIÈME OBJET.

A-t-on accorde aux fabricans français tous les avantages qu'ils avoient le droit d'exiger, de préférence aux manufacturiers étrangers?

Je m'étois proposé dans cette dernière partie, de démontrer que le ministre, par les matchés qu'il a conclus, a accordé des avantages considérables aux manufacturiers anglais, et qu'il a refusé ces mêmes

avantages aux fabricans français.

L'abondance des matériaux que je m'étois procurés pour cette derl'abondance des materiaux que je m'étois procures pour cette der-nière partie est telle, que j'aurois pu lui donner de très-grands déve-beppemens; cependant, pressé par le temps infiniment resserré que vous aviez décrété par votre ajournement, j'ai été forcé de les rassembler dans un court espace, en cherchant toutefois à concilier avec la pré-cision que je me suis fait une loi d'observer, le grand nombre de réflexions que je dois vous offrir.

Pai dit, Messieurs, en vous rendant compte des marchés passés par M. Duportail, que sur 222,000 fusils qui avoient été, tant commandés qu'achetés par ce ministre, aucune fourniture n'avoit été ordonnée, aucun achat n'avoit été fait à des manufacturiers français ayant des usines particulières.

usines particulières. Pai dit que M. Narbonne avoit commandé 319,000 fusils, et que, sur cette grande quantité, 19,000 seulement avoient été accordés à des manufacturiers français ayant des usines particulières. (1)

<sup>(1)</sup> Il faut bien distinguer ici les manufacturiers français ayant des usines particulières, des entrepreneurs des manufactures ci devant royales, parce que, à Charleville, et beaucoup plus encore à Saint-Étienne, il existe des manufacturiers particuliets qu'on auroit pu employer, si on avoit voulu le faire, et envers desquels le ministre a déployé une injuste

Je n'entends point, dans tout ce qui va suivre, parler des manufactures ci-devant royales; je leur destine, dans cette partie de mon travail, un article particulier; d'ailleurs, indépendamment de tous ces marchés, soit français, soit étrangers, les manufactures étoient toujours censées travailler; je dis censées: j'expliquerai bientôt pourquoi je me sers de cette expression.

Je vais donc vous exposer les avantages que M. Narbonne a accordes aux entrepreneurs anglais;

La rigueur excessive qu'il a déployée contre les manufacturiers par-

ticuliers français;

Ensuite je vous démontrerai combien le régime des manufactures cidevant royales est destructeur de l'émulation et de l'industrie, sucratif pour les entrepreneuts, à charge à l'État, et vexatoire pour les ouvriers.

Avantages que M. Narbonne a accordés aux entrepreneurs anglais.

Le marché passé le 14 octobre 1791 par M. Duportail au sieur Salem-

bier, porte expressément:

« Tous ces fusils seront fabriqués sur le modèle de 1777, à quelque

m. différence près ».

Voilà donc le ministre qui se relâche, en faveur des manufacturiers

anglais, de la très-granae perfection qu'exige le modèle de 1777. Dans le marché passé au sieur Gouger par M. Narbonne, je vois encore une dérogation expresse à cette perfection du modèle de 1777 : c'est ce qui résulte des termes du marché.

« Moi, Gouget, m'oblige de faire fabriquer, en Angleterre, » 150,000 fusils, modèle de 1777, à l'exception que la sous-garde du » fusil, au-lieu d'être de deux pièces, pourra n'être que d'une; qu'à la » bayonnette, on supprimera le col tournant à la douille; et que la lame.

» pourra être pleine, au-lieu d'être évidée en dedans ». Dans le marché supplémentaire de 50,000 fusils, passé au sieur Salembiet par M. Narbonne, afin de porter la fourniture de cet entrepreneur à 150,000 fusils, quantité égale à celle qui avoit été commandée par ce ministre au sieur Gouget, il a été stipulé de même que cette nouveile foutniture seroit conforme au modèle de 1777, à quelque différence près, parce que, pour ce marché supplémentaire, on avoit suivi litté-ralement les conditions du premier arrêté avec M. Duportail.

La faveur que M. Narbonne a accordée aux manufacturiers anglais ne s'est pas restreinte à les dispenser de la parfaite précision du modèle de 1777; elle les a encore soustraits aux épreuves rigoureuses que doivent subir les fusils pour leur réception.

C'est ce que je prouve par les lettres de M. Givry, que le ministre a envoyé en Angleterre pour diriger et suivre cette opération.

M. Givry a écrit le 3 février à M. Narbonne, qu'il avoit communiqué au fabricant anglais les conditions pour la réception des armes : il dit dans sa lettre : « Ce fabricant a paru très-étonné lorsque je lui » ai donné communication des conditions de la réception des armes : » quoique celles de l'instruction soient extrêmement douces, comparées à » celles qui ont lieu dans les manufactures de France, les deux épreuves: » sur-tout, encore que l'une et l'autre soient plus foibles que celles d'An-» gleterre, l'ont fort effarouche ».

Non seulement, comme vous venez de l'entendre, Messieurs seulement les épreuves auxquelles M. Narbonne assujétit les fabricans anglais sont extrêmement douces, comparees avec celles qui ont lieu dans les manufactures de France, mais elles sont encore plus foibles que celles

Le 14 février, M. Givry écrit au ministre qu'il a fait exécuter un modèle conforme à celui de 1777, modifié suivant ce qui est prescrit dans le marché passé au sieur Gouget; et il annonce que les fusils seront faitheaute conformement. briqués conformément à ce modèle, et éprouves d'après l'instruction qui lui a été envoyée par le ministre, instruction dont je viens de vous lire quelques unes des principales dispositions.

Je dois vous observer, Messieurs, que ce modèle que M. Givry vient de faire fabriquer, doit servir en même-temps et aux fusils que M. Nar-bonne a commandés, et à ceux ordonnés par M. Duportail, et dont, à cette époque, il n'y avoit pas encore un seul de fabriqué; que dis-je? aujourd'hui que je vous parle, il n'y en a point encore de fabrique

Comment est-il possible que vos comités ayent pu vous dire que M. Narbonne ne pouvoit pas mieux s'adresser qu'à l'Angleterre pour avoir

promptement de bons fusils?

De bons fusils ! quoi! des fusils sont bons, quand on est forcé pour les recevoir, de s'écarter de la précision du modèle qui en fait la supériorité ?

Des fusils sont bons, quand on est forcé pour les recevoir, de les soumettre à des épreuves infiniment plus douces que celles de nos manufactures, et encore plus foibles que celles d'Angleterre!

Et pourquoi cette dangereuse indulgence ? Parce que, si on les eût soumis à toutes les rigueurs des épreuves de nos manufactures, ils ne les auroient pas supportées.

Voilà, Messieurs, ce que vos comités appellent de bons fusils.

Voyons maintenant si nous les avons eus aussi promptement qu'ils ont voulu le faire entendre.

Cent mille de ces fusils sont commandés par M. Duportail le 14 ocnovembre, et pareille quantité chaque mois, jusqu'à parfaite fourni-ture; et 600,000 liv. avoient été données à l'avance pour hâter cette fabrication. M. Narbonue entre au ministère le 8 décembre suivant, et il n'y avoit pas de livraison effectuée; trois mois s'écoulent sans qu'aucune des livraisons prescrites ait eu lieu; il y a mieux: c'est qu'aucun de ces premiers fusils, commandés depuis six mois, n'est encore fabriqué; c'est que le modèle adopté pour ces fusils, qui vient d'être achevé, n'étoit point encore arrivé en France au moment où je vous

Si vos comités appellent cela de la promptitude, quelle célérité!

De bonne soi, peut on penser, en voyant tant d'inexactitudes, de contrariétés, d'irréflexions, que vos comités se soient occupés sérieusement de l'examen du compte de M. Narbonne; ou s'il étoit vrai que ce travail, vraiment extraordinaire, fût leur ouvrage, que de réflexions affligeantes viendroient vous assièger!

Ne seroit il pas possible de croire qu'au-lieu de faire venir des bureaux les pièces originales nécessaires pour approfondir ce compte, ils ont remis aux bureaux la justification de l'ex-ministre Narbonne, et que les commis, par un dernier effort, out voulu le consoler de sa dis-grace par les témoignages précieux de leur zèle expirant? M. Narbonne n'a point accordé autant d'avantages aux manufacturiers parciculiers français qu'aux entrepreneurs anglais.

Dix neuf mille fusils ont été commandés par M. Narbonne à des manufacturiers particuliers français, dont voici les noms; les commandes et le prix:

Au sieur Varnier, propriétaire d'usines situées au bourg d'Arpajon, près

Paris, 6,000 fusils, parfait moièle de 1777, livrables par 300 chaque mois, à 32 liv. sassignats, tout compris;

Aux sieurs Mengot et Pezé, négocians de Paris, et au sieur Rives, célèbre arquebusier aussi de Paris, leur associé, 10,000, modèle de 1777 ( excepté la baionnette qui est fournie par le gouvernement, et qui coûte

3 liv. 16 s.) payables en assignats, à raison de 25 liv. chaque fusil. Enfin au sieur Verrière 3,000 à 21 liv., assignats, tout compris. Quant à ce dernier marché, Messieurs, quoiqu'on m'ait assuré que cet adjudicataire ait déja présenté plusieurs centaines de fusils, je crois ce marché impossible à exécuter, et vous ne douterez pas dans quelques instans que, si le ministre l'a conclu, ç'a été afin que l'inevécution forcée de ce marché lui servit de prétexte pour écarter les fabricans particuliers qui feroient des soumissions, en leur opposant un exemple de l'inutilité pour l'État, de les accepter.

Ces trois marchés, qui forment la quantité de 19,000 fusils, tous payables en assignats, sans reduction, ont été stipulés sans avances.

Tous ces fabrscans sont assujétis à la visite, et aux épreuves rigourcuses qui ont lieu pour les fusils des manufactures ci-devant royales; et ces épreuves sont faites par les mêmes officiers d'artillerie.

Vous voyez, Messieurs, par ce court exposé, que M. Narbonne a été infiniment plus sévère envers les fabricans français, qu'il ne l'a été à l'égard des entreprencurs anglais; et cependant il me semble que si quelques-uns eussent mérité de l'indulgence, il falloit plutôt en accorder que que de la cassit interior à fournir des fusils conformes au modèle de 1777, et à un prix inférieur à celui actuel des manufactures ci-devant royales; et se soumettant à la perte réelle qu'entraîne la rigueur excessive des épreuves de la manufacture, ne pouvoient avoir qu'un bénéfice médiocre, et témoignoient dans les circonstances un zèle qu'un ministre vraiment ami de la révolution, auroit encouragé.

Ici vient se placer naturellement un fait qui peut prouver combien on a cherché à rendre nuls, par des moyens obliques, les marchés qu'on s'est vu forcé d'arrêter, et dont on n'auroit pu refuser les conditions avantageuses, sans manifester trop ouvertement une mauvaise volonté

décidée.

Au mois de décembre dernier, le sieur Brézol, fabricant d'arfnes à Charleville, ayant une usine particulière, vint à Paris pour s'arranger avec les sieurs Mengot et Pezé, négocians en armes; et ayant, comme je l'ai déja annoncé, une commande de 10 mille fusils, modèle de 1777, au prix de 25 liv. sans la bayonnette, le sieur Brézol sur détourné de s'associer aux sieurs Mengot et Pezé, et on lui persuada qu'il y autoit pour lui plus d'avantages à travailler directement avec les agens du ministre. Il sit donc des offres : elles surent acceptées, et il donna sa soumission pour 4 mille fusils au prix de 29 liv. (bayonnette comprise), par airement conformes eu mo êle de 1777. On l'assura que sa soumission seroit mise sous les yeux du ministre; on fut même, tant on vouloit, en lui dérobant tout soupçon, s'assurer un entier succès ! on fut jusqu'à rédiger le projet du marché conformément aux conditions offertes par le sieur Brézol.

Ce fabricant se présenta plusieurs fois chez le ministre pour s'assurer, par sa signature, de la consommation du marché: chaque fois des affaires importantes avoient, disoit-on, empêché que le marché ne sût signé; on l'assura enfin qu'il pouvoit retourner à Charleville, faire travailler pour sa fourniture, et qu'on lui enverroit son marché tout signé, conformément au projet qui lui en avoit été communiqué. Sur ces promesses le sieur Brézol part pour presser la fabrication; et lorsqu'il eut environ mille canons prêts et autres pièces de fusils, fatigué de toujours attendre son marché, il est venu à Paris, afin de réclamer la signature du ministre et de demander un à-compte, (après la réception des canons de fusils ) qui le mît en état de continuer sa fabrication; c'est alors qu'on lui a déclaré que son marché ne seroit point signé, et qu'il pouvoit prendre le parti qu'il voudroit. Il vous a dénoncé, Messieurs, les lenteurs airectées des agens du ministre. Vous avez renvoyé au comité militaire la demande du sieur Brézol; le comité en a référé au ministre, dont j'ignore la décision. Le sieur Brésol, dont la présence étoit nécessaire sur le lieu de ses travaux, auquel le séjour de Paris étoit dispendieux, forcé, par le renvoi, de recourir, aux agens du ministre, après en avoir essuyé de violens reproches pour s'être présenté à l'Assemblée Nationale, en reçut la promesse qu'on lui enverroit le marché, et qu'on recevroit les fusils: cependant aujourd'hui il éprouve encore des distinctés dout la source remonte au delà des agens subalternes. La lettre qu'il m'a écrite à cet égard contient des détails dignes de votre attention. (1)

#### Charleville le Ier. avril 1792.

(1) Je prends la liberté de vous écrire pour vous rendre compte de

mes démarches; en voici le résultat:

Je me suis transporté au bureau de la guerre pour y reprendre ma soumission. M. Vauchet, chef du bureau, me sit un reproche tres-vis de m'ètre plaine à l'Assemblée Nationale, et me dit que je pouvois continuer à faire sabriquer, en en prévenant M. de Saint-Servin, inspecteur de la manufacture de Charleville; que l'on me prendroit mes jusils anrès l'èpriuve des canons. En arrivant à Charleville, je me suis rendu chez M. de Saint-Servin, qui m'a refusé, en disant qu'il falloit des ordres da ministre; il m'ajouta de plus que les soumissions n'auroient pas lieu, parc que ce'a eloigneroit les ouvriers de la manufacture qu'il veut toujours tenir dans l'esclavage. Il est aisé de voir qu'on s'oppose à ce que nous armions; et c'est ce que l'attillerie cherche; on est moralement certain que les armes qui se font dans les pays étrangers n'auront pas lieu. Il en est arrivé 4 mille à Givet; il n'y en aura pas le quare de r qu, tout cela pour amuser le peuple français; et nous nous Il est aisé d'appercevoir quel étoit le but de cette ruse ministérielle.

Les sieurs Mengot et Pezé avoiene souscrit pour 10,000 fusils; ils avoient calculé, pour effectuer cette fourniture, sur l'association du sieur Brézol, qui jouissoit d'une usine particulière, et qui pouvoit accélérer leur fabrication.

Enlever aux sieurs Mengot et Pezé leur associé, c'étoit leur enlever tous moyens d'exécuter le marché qu'ils avoient contracté, se ménager une nouvelle ressource pour assurer qu'on ne devoit point accorder aux fabricans français particuliers, d'entreprises, parce que jamais ils ne les exécutoient.

Mais en même temps qu'on détachoit le sieur Brézol de ses associés, il failoit bien se garder de contracter avec lui; et le grand art des négociateurs étoit de le séparer des sieurs Mengot et Pezé, de l'encourager par de grandes espérances, de l'éblouir par de belles promesses, de l'égarer par de fausses démarches, et de rendre sa confiance victime de la dissi-

trouvons sans armes, tandis que l'on a porté à l'étranger notre modèle de 1777, pour leur donner une précision qu'ils ne possédoient point en ce genie; et les fusils qu'on y fabriquera coûteront peut-être cinquante livres au lieu de vingt-neuf.

Tels sont, Monsieur, les entraves que le despotisme de l'artillerie exerce depuis nombre d'années au détriment du bien public et des

artistes.

Ajoutez-y leurs liaisons intimes avec le bureau de la guerre, qui en leur renvoyant les plus justes plaintes que l'on adresse au ministre, les fait metere au néant.

Les priviléges abusifs des manufactures d'armes, et les fantaisies des inspecteurs d'artillerie qui y sont attachés, ont arrêté jusqu'à présent la fabrication des armes, malgré les 15 pour cent que le gouvernement donne à la manufacture de Charleville sur toutes ces matières.

L'on a mieux aimé faire des marchés onéreux avec l'étranger, bien persuadé que les armes que l'on avoit l'air de faire fabriquer, n'existeroient

jamais; et c'est ce qui se confirme tous les jours. Les plaintes que l'on a faites contre nous, que nous occupons les ouvriers de la manufacture, ne doivent pas être contre nous, tandis que c'est les contrôleurs eux-mêmes qui les occupent ; ils font faire plus de fusils

que nous; il paroît qu'ils sont autorisés des chefs.

Je me propose, Monsieur, de faire l'épreuve de mes canons pardevant la municipalité, qui y fera apposer son poinçon, et qui me délivrera son procès-verbal de recette. Je soumets mon projet, Monsieur, à vos lumières, et jattendrai votre réponse, avant d'en faire la proposition à la municipalité.

## J'ai l'honneur d'être, etc. Signé BRÉZOZ.

N. B. J'ai cru dans ce moment ne devoir pas faire de réponse au sieur Brézol: c'est à l'Assemblée Nationale instrute, et pleinement convaincue des manœuvres ministérielles, qu'il appartient de venir au secours d'un fabricant dont on a paralysé l'industrie et les moyens.

mulation et de la mauvaise foi, en s'offrant toujours à lui sous les dehors rassurans de la sincerité.

Aussi n'a r-on point arrêté de marché avec le sieur Brézol, parce qu'on

n'a jamais voulu réellement qu'il fournit.

Heureusement les suites n'ont pas répondu à ce qu'on s'étoit promis : les sieurs Mengor et Pezé ont résolu de coutinuer leurs fournitures (1), et le sieur Brézol s'obstine à fabriquer.

Je pourrois tirer de ce fait l'induction très-naturelle, que si le ministre a paru accorder quelques fournitures aux fabricans particuliers français,

il a tout fait pour empêcher que ces fournitures eussent lieu.

Quels sont maintenant les avantages que M. Narbonne a accordés aux fabricans particuliers français? aucun; il les a traités avec une sévérité que les circonstances ne pouvoient autoriser: la plupart sont astreints à la perfection du modèle de 1777, lorsqu'il en a dispensé les fabricans étrangers.

Les fabricans français sont soumis à toute la rigueur des épreuves qui ont lieu dans les manufactures du royaume; et les fabricans étrangers sont dispensés de cette rigueur excessive, même de celle qui a lieu pour

les fusils de leurs manufactures.

Les fabricans français n'ont reçu aucune avance pour faciliter leurs fabrications (2); et il a été accordé aux fabricans étrangers 2,400,000 l. d'avances, pour (aux termes du marché) accélérer la fabrication.

Tous les marchés passés avec les fabricans français sont stipulés payables en assignats sans réduction; et tous les marchés passés avec les fabricans étrangers portent qu'ils seront acquittés en écus, ou que, si l'on paye en assignats, on leur tiendra compte de la perte des assignats, au cours du change de la place, au jour du paiement.

Les fabricans français reçoivent un prix inférieur à celui des manu-

factures ci-devant royales; et les fabricans étrangers reçoivent un prix

Dans plusieurs marchés faits avec les fabricans français, ils sont jujets

du double plus fort que celui de ces mêmes manufactures.

Le sieur Mengot à abandonné à sa femme sa maison de commetce, pour ne s'occuper que de son nouvel établissement, qui peut devenir, s'il

échappe à la voracité ministérielle, très-important.

<sup>(</sup>i) Indignés d'être le jouet du ministre, les sieurs Mengot et Pezé n'ont point voulu abandonner: ils ont fait avec leur associé, le sieur Rives, construire une usine; ils ont avancé tous les frais immenses que cet établissement leur a nécessités, et ils travaillent sans relâche, aurant que peuvent le leur permettre les tracasseries des entrepreneurs de manufactures ci-devant royales, contre lesquels ils ont a lutter.

<sup>(2)</sup>Le sieur Jean-François Malle, de Bezançon, est le seul qui en aît reçu; il à touché une somme de 3,000 liv. en écus. Il étoit bien juste en effet de recompenser un fabricant qui secondoit parfaitement les yues dilapidatrices du ministre, en fournissant à 13 liv. 12 sols 6 deniers des sabresbriquets qui, dans l'origine, n'auroient coûté que 4 liv. 18 sols 6 den., et 6 liv., 7 liv. et 7 liv. 10 sols, d'après le plus grand nombre des dernières soumissions, sans cependant donner des marchandises de meilleure qualité.

à la contrainte par corps, s'ils n'exécutent pas leurs marchés; et les fabricans étrangers sont affranchis de cette formalité rigoureuse: la résiliation même de leur marché pour cause d'inexécution est stipulée sans indemneté.

A ceci, que répondra M. Narbonne ? Qu'il n'y avoit pas de fabricans français assez forts pour pouvoir se charger d'une commande aussi con-

sidérable que celle qu'il a faite en Angleterre.

Et M. Narbonne savoit que de tous côtés les ouvriers français demandoient à fabriquer des armes; et, avant qu'il passât son marché pour 150,000 fasils, avec le sieur Gouget, et avec le sieur Salambier (qui n'en avoit point encore fourni) pour 50,000 autres, il savoit que des citoyens s'étoient présentés à la barre, qu'ils avoient assuré qu'en met-tant en activité tous les ouvriers des fabricans particuliers, en affranchissant ceux des manufactures ci'devant toyales du despotisme des entrepreneurs, des contrôleurs, des inspecteurs, et de toute cette horde de tyrans subalternes qui ruinent et les ouvriers et l'État; en rassemblant enfin tous les moyens possibles de fabrication; la France pouvoit tirer de son sein dans une année seize cent mille fusils : "c'est ce que j'établirai dans un instant.

Voilà ce que M. Narbonne savoit, et voilà ce que M. Narbonne n'a

pas voulu faire, puisqu'il ne l'a pas fait.

Qu'il vante maintenant son comité central, composé d'hommes dont les talens et l'amitie lui commandoient la confiance, qui discutoient toutes les affaires particulières (1). Ces hommes discutoient toutes les affaires

(1) Je ne citetai qu'un trait de ces hommes dont M. Narbonne entouré, a appelé avec confiance sur sa têre la responsabilité de leurs opé-

Le sabre que les fourbisseurs de Paris avoient déposé pour échantillon. au comité central, a été visité en l'absence de ces mêmes fourbisseurs, et sans y avoir été appelés, comme il est d'usage, pour procéder à la visite d'un échantillon, et vérifier les défectuosités qui s'y rencontrent.

Les deux Alexandre d'Arblay et Berthier se partageant la gloire de hacher avec un instrument pesant et tranchant la fame déposée pour échantillon, les founbisseurs se plaignirent de cette injustice, et reconnurent promptément que les brêches nombreuses qui avoient été faites à leur lame, ne l'avoient point été avec les instrumens destinés ordinairement à ces essais.

Alors Alexandre d'Arblay fit placarder dans toutes les rues de la Capitale, que c'étoit lui qui avoit fait toutes ces brêches, et qu'il les avoit faites avec une lame pius longue, plus légère, qu'un sieur Montigny, fourbisseur, excellent patriote, venoit de lui remertre, en se plaignant qu'elle avoit été rejetée au comité central. Il consentit à perdre cent louis. si, avec cette lame du sieur Montigny, il ne faisoit pas une scie d'une lame des adjudicataires, sans que la dernière entamât, d'une

demi-ligne, celle du sieur Montigny.

Le sieur Liorard, l'un des fourbisseurs, afficha de son côté, que le sieur d'Arblay avoit usé de mauvaise foi dans l'essai qu'il avoit fait de particulières! c'est donc après une profonde discussion, un examen sévère et réfléchi qu'ils ont souscrit un marché où la nation perd 5,300,000 l. sur douze millions qu'elle paye en écus, et 8,700,000 liv. sur 18,000,000 l.

qu'elle paye en assignats.

Ces hommes discutoient toutes les affaires particulières! c'est donc après avoir pris tous les éclaircissemens nécessaires sur l'état des manufactures anglaises, après s'être assurés de leur imperfection, de leur inactivité, qu'ils ont entretenu, augmenté, souscrit des marchés pout 300,000 fusils à des entrepreneurs qui, incapables de fabriquer le modèle qu'on leur proposoit, et de cette immense fourniture commandée depuis six mois, n'en ont pas encore donné un. Ces hommes discutoient toutes les affaires particulières! c'est donc après s'être fortement pénétrés de l'importance, de la nécessité, de la justice d'encourager nos ouvriers, de développer l'industrie en excitant l'émulation, en accordant des secours, en multipliant les ressources, qu'ils ont rebuté, découragé nos ouvriers en ne leur accordant que ce qu'ils ne pouvoient pas leur refuser, en entravant leurs opérations, en les soumettant à la plus grande rigueur, et en étouffant l'émulation et l'industrie par des tracasseries, des injustices, des vexations. Ces hommes qui discutoient toutes les affaires particulières, qualificient de chimères les vues et les projets utiles des citoyèns guidés par leur zele et leur patriotisme, mais qui ne regardoient pas comme une chimère de dilapider nos finances, et de nous offrir à l'ennemi sans argent et sans armes. Voilà ces hommes sur lesquels M. Narbonne appeloit la confiance publique, après avoir prostitué la siehne!

sa lame, et répondit à la rodomontade d'Alexandre d'Arblay, par cet argument vigoureux et concis:

cc Les lames de M. Montigny, votre protégé, que le ministre a achetées

>> plus cher, sont-elles meilleures que les miennes qu'il a rejetées après

>> des conventions en règle, sans vouloir m'entendre, sans vouloir les éprouver

>> en ma présence?

ce La question est là: prenez au lassard douze de mes lames; livrezm'en douze de M. Montigny, et voyons: je suis tout prêt: donnez-

moi votre heure. »

Comme la lutte commençoit à devenir trop publique, Alexandre d'Arblay n'a pas répondu au défi, et il s'est consolé dans le silence de la honte, avec Alexandre Berthier, de ce que cette petite espiéglerie

ne les avoit encore qu'un peu plus couverts de mépris.

Cet Alexandre Berthier est le même qui, à la journée des set 6 octobre 1789, a abandonné son poste de major-général de la garde nationale de Versailles; le même qui a fomenté dans cette ville si long-temps agitée, des troubles continuels, tant qu'il a pu retenir une petite portion de pouvoir; le même qu'une délibération de la grande majorité des compagnies de la garde nationale, délibération imprimée, a forcé de donner sa démission; époque depuis laquelle la ville jouit d'une parfaite tranquillité; le même enfin, sur la conduite duquel je ne tarirois pas, si l'opinion vengeresse ne me dispensoit d'entrer dans de si dégoûtans détails.

Car, je vois dans M. Narbonne siégeant au milieu de son comité central, ou la dupe et la victime de ses perfides conseillers, ou

leur premier complice.

Peut - être M. Narbonne pretendra-t-il aussi que, s'il a stipulé que ces marchés seront payables en argent, ou que les assignats seront réduits au cours du change, c'est qu'il n'auroit pas trouvé de fournisseurs qui auroient voulu entreprendre aucune commande saus cette stipulation expresse?

Alors je réponds à M. Narbonne : d'abord vous avez des entrepreneurs français qui se seroient chargés de ces fournitures, sans exiger leur paiement en espèces, ou sans demander la réduction des assignats

au pair.

Mais, en supposant qu'ils n'existassent pas; si les entrepreneurs étrangers vous ont forcé de leur donner des espèces, c'est que vous les aviez

forcés de vous en demander.

Si vous n'aviez pas suivi les erremens ruineux de votre prédécesseur, si vous n'aviez pas rompu des marchés payables en assignats, pour les stipuler payables en espèces; si vous n'aviez pas fait afficher dans les villes où il y avoit des entreprises commandées, que les fournitures seroient payées en espèces au lieu de l'être en assignats, et que, si elles l'étoient en assignats, on tiendroit compte de leur perte (1), jamais les entrepreneurs n'auroient demandé des espèces; ils se seroient contentés de recevoir leur paiement en assignats.

Mais ce n'est pas assez encore d'avoir développé ce principe ruineux, que l'argent est marchandise, principe que l'Assemblée - Nationale-Constituante, dans un moment d'erreur, a placé parmi les bases de la Constitution; d'avoir affoibli l'État par ces achats d'argent autant immenses qu'ils étoient pour la plupart inutiles : il fal·loit achever de l'épuiser par le complément du discrédit des assignats; et il n'y avoit pas de moyens plus efficaces de leur faire éprouver une perte rapide et sûre, que d'an-

noncer qu'ils perdoient déja.

Certes, si M. Narbonne cut voulu, il auroit, par des mesures prudentes et sages , ranimé la confiance. Les sentimens varient avec les ministres; et celui qui veut fortement opérer le bien, influence l'o-pinion publique, et la dirige vers le bonheur commun. En quoi! faudroit-il donc s'abandonner à cette douloureuse vérité,

qu'un ministre citoyen ne peut avoir de colloborareurs, lorsque nous

<sup>(1)</sup> Copie de l'affiche placardée dans la ville de Strasbourg, le 5 Janvier 1792, par ordre du ministre.

ce Les adjudicataires seront tenus de compléter leurs fournitures à une » époque déterminée qui sera convenue avec eux. Le paiement sera » stipulé en espèces; et, s'il s'effectue en assignats, il leur sera tenu » compte de la somme à laquelle se montera la perte des assignats, sui-» vant le cours de la place, au jour précis auquel la fourniture aura da m être complétée. »

\_ Signé , BRUNCK.

voyons auprès d'un ministre pervers tant de vils esclaves s'agiter pour

être, ses complices ?

Eh, Messieurs! si M. Narbonne ne devoit point payer les fournisseurs étrangers en espèces, à plus forte raison devoit-il se le défendre à l'égard des fournisseurs français: et s'il est vrai qu'il lui ait fallu céder à la cupidité des étrangers, il devoit résister à celle des Français, la réprimer, et non pas l'encourager par une facilité criminelle, qui loin de repousser ces désastreuses demandes, sembloit, par des provocations publiques, les solliciter.

Il ne me reste plus maintenant qu'à vous faire connoître combien le régime des manufactures, ci-devant royales, est lucratif pour les entre-preneurs, à charge à l'Etat, et vexatoire pour les ouvriers.

Il existe en France quatre manufactures d'armes à feu, qui sont, Saint-Etienne, Charleville, Maubeuge, et Tulle. Je ne parlerai point, Messieurs, de la dernière, parce qu'elle est principalement affectée au service particulier de la marine.

Je ne parlerai donc que des trois manufactures, de Saint-Etienne,

Charleville, et Maubeuge.

De ces trois manufactures, la plus considérable est celle de Saint-Etienne; et cependant elle n'avoit habituellement que 12,000 fusils de commande pour le roi, comme les deux autres.

Ces manufactures sont exploitées par des entrepreneurs qui en sont

Ces entrepreneurs jouissent, par le régime adopté en 1786, de deux sortes d'intérêts: l'un de 15 pour cent, qui porte, 1°. sur la valeur des, bâtimens, immeubles, usines et autres propriétés utiles à la fabrication des armes;

2°. Sur les prix des approvisionnemens nécessaires pour une fabri-

cation supposés de 12,000 armes chaque année.

L'autre intérêt est de 10 pour cent, sur le prix courant desdites

Du premier intérêt résulte une dépense annuelle fixe;

# SAVOIR,

| A Saint-Etienne,                                 | de .    | . 9 |    |      |       | •    | ·     | . 63,977  | liv.    |
|--------------------------------------------------|---------|-----|----|------|-------|------|-------|-----------|---------|
| A Charleville, de A Maubeuge, de Quant au second | ie .    | •   | -  | : :  |       |      | :     | · 70,423  |         |
| Quant au second brication (1).                   | intérêt | de  | 10 | pour | cent, | il e | st en | raison de | la' fa- |

<sup>(</sup>i) Outre ces sommes que chaque manufacture coûte au gouvernement, dix officiers d'artillerie y sont encore entretenus et payes par le trésor national.

Trois capitaines sous les ordres du sous-directeur ayant The same of the sa M. 1 34.

nanver.

10,000

Il est aisé de voir, Messieurs, par cet apperçu, combien peu ces manufactures sont productibles pour PEtat, et quelles foibles ressources elles offrent, lorsque des préparatifs de guerre nécessitent un armement considérable et prompt.

Ces trois manufactures, avoc un grand nombre d'ouvriers, ne doivent fabriquer annuellement que 30 à 36,000 fusils pour le compte du

gouvernement.

Il est même à observer que depuis 1789 la fabrication a toujours été en décroissant; rellement qu'en 1790, au lieu de 36,000 fusils qu'elles devoient fournir annuellement, au lieu de 23,000 seulement qui avoient été ordonnés, elles n'en out, à elles trois, donné que 7,888; et cependant elles ont reçu du gouvernement le même intérêt chacune, dans les pro-

#### SAVOIR,

|                         |  |  |  |   |   |        | _    |
|-------------------------|--|--|--|---|---|--------|------|
| Celle de Saint-Etienne. |  |  |  | • | • | 63,977 | liv. |
| Celle de Charleville    |  |  |  |   |   |        |      |
| Calla da Manhanga       |  |  |  |   |   | 71.082 |      |

Plus, il leur a été payé l'intérêt de 10 pour cent, à raison de la fabricacion: or, en divisant par tiers 7,888 fusils, chaque manufacture a livré, en 1790, 2,629 fuisils qui ont été évalués à 22 liv.; ce qui forme un capital de 57,838 liv., dont l'intérêt à 10 pour cent, leur forme un bénéfice net de 5,678 liv. 14 sous chaque.

Il ne faut pas demander pourquoi la fabrication diminuoit à mesure que nos arsenaux se trouvoient dégarnis; pourquoi elle se ralentissoit, lorsque de toutes parts on demandoit des armes; lorsque l'armée deligne étoit portée au complet, lorsque les bataillons de gardes nationales volontaires se formoient avec une si grande rapidité.

Cette léthargique insouciance avoit deux causes:

portions dont je viens de parler;

La première, c'est l'invincible répugnance du ministère pour tout ce qui peut contribuer à l'accélération de la révolution; la seconde, c'est la cupidité des entrepreneurs qui abandonnoient les fournitures commandées pour le gouvernement, pour se livrer à celles que les occasions

| Ci-contre ,                                                                                | 10,000 liv. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| de 2,000 à 2,800 liv., pris moyen 2,400 liv. pour trois, font.  Trois contrôleurs à 1,200. | 3,600       |
| Ensin, dans quelques - unes, comme à Klingenlal, un suisse à la livrée du roi, à           |             |
| TOTAL                                                                                      | 23,000      |

M. Narbonne ne dira pas qu'il ignore ce vicieux régime; c'est sur ce modèle qu'il devoit établir la manufacture de Moulins. C'est dans les cartons même du ministre que j'ai puisé ces lumières et ces éclaircissemens.

particulières et multipliées leur faisoient envisager comme plus lucratives, et qu'ils cherchoient à arracher aux fabricans particuliers.

Ainsi, l'indolence coupable des entrepreneurs se trouvoit pleinement protégée par la tolérance, que dis-je! par la connivence du ministre et

de ses agens.

Ce qui sert à prouver encore combien peu le ministre s'occupoit de presser la fabrication des armes dans ces circonstances impérieuses, c'est que, depuis le mois d'août 1791 jusqu'à ce jour, les ouvrages de la manufacture de Maubeuge sont restés suspendus: d'abord, parce que ces ouvriers demandoient une augmentation de deux sous pour chaque fusil, et que les entrepreneurs, de concert avec les bureaux, s'obstinoient à les leur refuser; et ensuite parce qu'ils demandoient de n'être pas aussi tourmentés pour la réception de leurs armes, pour lesquelles ils n'ont jamais tant éprouvé de difficultés que depuis 1789.

Aussi sont-ils restés pendant tout ce temps, sans vouloir présenter à l'épreuve une quantité d'armes que les commis du ministre m'ont assuré

pouvoir être, et se monter à environ 10,000. Si l'on rapproche cette rigueur excessive de l'Administration envers ces malheureux ouvriers français, avec la bienveillance toute particulière qu'elle a témoignée aux entrepreneurs étrangers, on voit sans peine que, toujours occupée du soin d'entraver la marche des évènemens qui contrarieroient ses projets, elle n'a jamais cherché qu'à rendre nulles les ressources qu'elles n'a pu refuser,

Il résulte donc de ce que je viens de vous dire, que la Nation, loin de bénéficier sur ccs établissemens, éprouve au contraire une perte réelle; que cette classe particulière de préposés ne sert qu'à paralyser l'industrie, qu'à étouffer l'émulation, en conservant, sous le règne de la liberté et des lois, toutes les règles injustes de l'arbitraire, toutes les formes avilissantes du despotisme.

Et en effet, Messieurs, quoique ces manufactures portent maintenant ie nom de manufactures nationales, cependant le régime royal s'y conserve, de la part des chefs, avec une publicité alarmante; et les justes plaintes des ouvriers suffiroient pour attester la forme vicieuse de ces établissemens, si l'intérêt public ne s'élevoit pas pour en solliciter im-périeusement la destruction.

Il ne sera pas, Messieurs, difficile d'établir combien le régime de ces

manufactures, tel qu'il existe, est vexatoire pour les ouvriers.

Les manufactures nationales fabriquent en vertu d'un privilège exclusif; et le gouvernement, par une suite de son exactitude superficielle à se conformer aux règles de la Constitution, s'est empressé de changer le titre des manufactures, sans en approprier le régime aux grands principes de la liberté industrielle.

C'est en conséquence de ce privilége, que les entrepreneurs de ces manufactures ci-devant royales ont la fourniture exclusive des fusils de munition pour les troupes; les armuriers particuliers ne peuvent fabriquer que des armes bourgeoises ou des fusils de troupes pour les pays étrangers. Le rapporteur de vos comités, dans son addition au rapport qu'il vous a déjà présenté, vous a vanté comme une mesure précieuse et savante, d'avoir accordé aux ouvriers des manufactures ci-devant soyales, une prime d'encouragement de 10 sols par chaque fusil au-

delà du douzième mille commandé, de 1 livre au-delà du treizième, et de 1 liv. 10 sols au delà du quatorzième mille, et de suite, en augmentant de dix sols par chaque mille excédant. Cette prime accordée en 1791, n'a point été à charge au gouvernement, cat depuis 1789, la fabrication à été en décroissant; ce n'a été qu'en 1791, lorsque les décrets de l'Assemblée Nationale ont irérativement forcé le ministre de faire fabriquer, que les manufactures ont paru ranimer leurs travaux pour la fabrication des armes destinées à l'armée : encore n'ont-elles pas voulu atteindre le complément effectif des armes qu'elles devoient fournir; ce qu'elles pouvoient cependant faire avec d'autant plus de facilité, que cette même année, chacune d'elles a fait fabriquer de 30 à 40

mille fusils de commerce.

Et si je cherche à pénétrer les causes de ce ralentissement combiné entre les agens du ministre et les entrepreneurs, je les trouve dans les dif-ficultes plus nombreuses que les officiers d'artillerie élevoient lors de la réception des armes; difficultés ridicules, parce que la nécessité des circonstances exigeoit moins de sévérité pour la perfection extérieure de l'arme, et pour la précision exacte des pièces qui la composent; difficultés vexatoires, parce qu'elles astreignoient les ouvriers à un travail force, sans augmentet leur salaire, qu'elles augmentoient le bénéfice des entrepreneurs, qui vendoient à leur compte ces armes sur les-quelles les ouvriers perdoient la plus grande partie de leur maind'œuvre, par cela même qu'elles étoient rebutées. Je les trouve encore, ces causes de ralentissement, dans la trop grande rigueur des entrepre-neurs, parfaitement secondés par les agens du ministre, dans ces refus obstinés d'accorder aux ouvriers de la manufacture de Maubeuge, denx sous d'augmentation par fusil, parce qu'elle étoit accordée aux ouvriers de Charleville.

Je conviens, Messieurs, que cette demande des ouvriers pouvoit être mal fondée. Cette augmentation étôit accordée aux ouvriers de Charleville, parce qu'ils sont obligés d'aller potter leurs fusils à 4 lieues de distance; pour la réception, au lieu que la réception des fusils de Maubeuge se fait à Maubeuge même; mais quand bien même cette demande auroit été et plus considérable et plus irréfléchie, M. Narbonne devoit - il ne pas y accéder, lui qui accordoit à des fabricans étrangers une augmentation qui, calculée sur le prix actuel de nos manufactures, se monte à 29 liv. par fusil?

Et c'est - là que M. Narbonne auroit pu invoquet l'empire des circonstances; 'et c'est-là que vos comirés auroient pu assurer qu'il avoit consulté l'économie qu'elles permeuvient : mais, je dois le dire, M. Nar-bonne a tout fait pour les fabricans étrangers, et rien pour les fabricans

En bien! Messieurs, c'est pourtant ce refus de M. Narbonne d'ac-corder cette augmentation de deux sous par fusil, et l'injusre rigidité des épreuves, qui ont paralysé la manufacture de Maubeuge jusqu'à ce jour : on vient de faire, il est vrai, aux ouvriers des propositions; on a paru entrer en accommodement avec eux; mais la lenteur de ces négociations a forcé les ouvriers de se soumettre aux conditions que le besoin de travail les a contraints d'accepter, et auxquelles ils n'ont souscrit que sur les promesses qu'on leur accorderoit cette augmentation demandée.

Je reviens au compte de M. Narbonne, et je suis bien étonné diy lire :

a On avoit acquis la certitude que les manufactures de France ne » pourroient jamais, par leurs fournitures, remplacer le déficit très con-» sidérable qui se trouvoit dans le magasin d'artillerie: il a donc fallu » nécessairement avoir recours aux fabriques étrangères, et consentir, à 3 quelques sacrifices, plutôt que de s'exposer à voir manquer le ser-

ש שונבי, ש

· Ici, Messieurs, M. Narbonne est encore en défaut.

J'ai dit plus haut que M. Narbonne ne pouvoit pas ignorer qu'en mettant en mouvement toutes les fabriques d'armes, soit privilégiées, soit particulières; qu'en donnant aux moyens de fabrication route l'extension dont ils étoient susceptibles, et qu'il étoit en son pouvoir d'accorder, la France pouvoit en une année produire 1,600,000 fusils.

Deux motifs pressans devoient commander à M. Narbonne de s'oc-

cuper de mettre en activité toutes les ressources:

1º. Le besoin réel et impérieux d'armer les troupes, soit de ligne, soit volontaires; 2°. Le vuide des arsenaux qu'il falloit remplir, afin de se procurer

de prompts secours.

Voila les deux objets que je reproche à M. Narbonne d'avoir négligés, non pas ostensiblement, car sa conduite extérieure paroîtroit à l'abri du soupçon, si on ne se persuadoit, en l'examinant, que, profondément verse dans l'art de se ménager les apparences, tandis qu'il plongeoit l'Assemblée Nationale dans une sécurité perfide par des protestations mensongères, il l'entraînoir dans le piége par des mesures adroitement concertées, et dont lui-même en secrét peut être accusoit la lenteur.

C'est un principe établi dans l'artillerie, et avoué par l'administration, qu'il faut avoir en approvisionnement au moins 900,000 armes de diverses sortes, dont 800,000 fusils de munition de parfait modèle; mais aujourd'hui que la Nation doit être armée entièrement, qu'elle est menacée d'une invasion presque générale, qu'il lui importe de se ménager abondamment des secours, il faut porter ce nombre à 1,200,000

Ce qu'il étoit d'un plus grand intérêt de faire, c'étoit de commander un très grand nombre de fusils pour armer promptement les gardes nationales des frontières, qui n'avoient que des fusils défectueux et même dangereux. Et où M Narbonne devoit il commander ces armes, cen France, parce qu'en France il y avoit des moyens suffisans pour les fa-

briquer.

C'est, Messieurs, ce que je vais vous démontrer.

Dans un mémoire présenté le 20 août 1789, au comité militaire de la ville de Paris, par les sieurs Lepage et Bouillet, arquebusiers, je vois que la manufacture de Saint-Étienne, l'une des trois principales, emploie à elle seule plus de quinze mille ouvriers.

Qu'il y a enviren 40 ans, on ne connoissoir point à Saint-Etienne d'ent epreneurs-généraux pour les armes du roi, mais qu'elles étoient données à fabriquer par le ministre aux arquebusiers dont les talens étoient connus.

Que sans déranger les ouvriers (ces termes sont bien précieux), que

sans déranger les ouvriers qui seroient pressés de travailler pour les armes des troupes, on pouvoit encore faire faire chaque année à Saint-Etienne 80,000 fusils par les ouvriers qui ne sont jamais occupés qu'à la fabrique des armes bourgeoises et autres fusils de guerre pour les pays étrangers, ouvriers tous connus pour ne faire que des ouvrages de la plus grande solidité et propreté, et qui très-souvent travaillent pour le roi quand

ses commandes sont pressées (1).

Or, Messieurs, Saint-Etienne n'est pas la seule manufacture qui puisse fournir cette grande ressource; il vous reste encore Charleville, Maubeuge et Tulle: et, en supposant qu'elles ne rassemblent à elles trois que la totalité des ouvriers qui travaillent à Saint-Etienne, elles vous donneroient encore, indépendamment des commandes faires par le gouvernement, 80,000 fusils qui, joints aux 80,000 fusils de Saint-Etienne, et sans nuire à la fabrication des 36,000 que le gouvernement ordonne chaque année, vous offriroient, dans cette même année, un total de

196,000 fusils. Dans une lettre que les maire et officiers municipaux de Saint-Etienne m'ont adressée, le 24 février dernier, ils attribuent la modicité de la fourniture au privilège exclusif qu'on a conservé, au mépris de toutes les lois, à la manufacture ci-devant toyale; ils assurent qu'attirant à elle toutes les commissions bourgeoises ou de commerce, elle fabrique, à son bénéfice particulier, environ 40,000 fusils par an pour le compte de différens particuliers, et même de marchands qui prennent ces aimes chez les entrepreneurs de cette manufacture, pour les revendte avec

Ils se plaignent de voir à la tête de cette manufacture des officiers d'artillerie qui coûtent à la ville 3,000 livres par an, qui, loin de se concentrer dans l'exercice de leurs fonctions, obtiennent des congés de six à neuf mois, et ne reparoissent dans la ville que pour se trouver à

Saint-Etienne, Charleville, Maubeuge et Tulle.

Les entrepreneurs n'ont aucuns ouvriers d'engagés; ceux qui travaillent pour eux, ne le font qu'autant que cela leur convient respectivement. Sans déranger les ouvriers qui seroient pressés de travailler pour les armes des troupes, l'on pourroit encore faire fabriquer chaque année, à Saint-Letienne quatre-vingt mille susils par ceux qui ne sont jamais occupés qu'à la sabrique des armes bourgeoises et autres susils de guerre pour les pays étrangers; tous ouvriers connus pour ne faire que des ouvrages de la plus grande solidité et propreté, et qui très-souvent sont priés de travailler pour les commandes pressées pour le roi : la ville de Saint-Etienne a un éprouveur bréveté, et il ne sort aucun fusil qu'il n'ait été éprouvé suivant l'usage accoutumé. Le mémoire est signé, Palle, Liorard, et Bouillet. Cette demande n'a pas eu lieu, parce que, d'une part le gouvernement a donné 12,000 armes à la ville de l'aris, et que de l'autre part, les citoyens se sont armés à leurs frais.

<sup>(1)</sup> La preuve de ce que j'avance est tirée d'un mémoire intitulé : Observations présentées au comité muitaire de la ville de Paris en août 1789, par les arquebusiers de Paris, dont suit l'extrait. Il existe quatre principales fabriques royales d'armes à feu, qui sont

la revue d'un commissaire des guerres; ils se plaignent de ce que la très grande précision du modèle de 1777 qu'on exige, entrave les oupriers, et nuit à la célérité de la fabrication; enfin ils assurent qu'en employant à une prompte fabrication tous les bras qui peuvent servir, la ville de Saint-Etienne fourniroit, à elle seule, dans une année, 80 à 100 mille fusils (1).

# (1) Extrait de la lettre que la municipalité de Saint-Etienne m'a adresses.

# A Saint-Etienne, ce 24 février 1792.

Vous nous demandez avec raison, Monsieur, pourquoi les manufactures nationales restent dans l'inaction, tandis qu'on porte chez l'étranger des commissions, qui non seu ement sont d'un intérêt trop précieux pour les lui confier, mais qui encore ne seront remplies que dans un temps très-reculé, joint à ce que les armes qui en sont l'objet, pourront être défectueuses et non-recevables, lorsque la patrie en aura le plus grand

besoin.

Il est certain que dans le moment actuel la manufacture d'armes à feu, établie dans notre ville, ne peut guère fournir que 14 mille fusils par an, et cela n'est pas étonnant: tant qu'elle aura un privilége exclusif et qu'elle n'aura point à craindre de concurrence, elle ne se gênera point; elle prendra toujours son temps pour faire les fournitures qui sont d'un intérêt général. Il n'en est pas de même de celles qui sont d'un intérêt particulier; les entrepreneurs ont grand soin d'attirer à eux les commissions bourgeoises ou de commerce, et de faire fabriquer environ 40 mille fusils par an pour le compte de différens particuliers et de marchands qui les prennent chez eux pour les revendre avec profit.

Dans une manufacture entrecenue aux frais de la nation, devroit-il

se fabriquer d'autres armes que celles qui sont consacrées à son service ? c'est cependant ce qui se pratique sous nos yeux; et puis l'on s'écrie que les manufactures ne peuvent pas suffire à l'armement que nécessitent les

circonstances.

La ville de Saint-Etienne a aussi le désagrément de voir à la tête de sa manufacture, cinq à six officiers d'artillerie qui lui ont coûté jusqu'à présent 3,000 livres par an, pour frais de leur logement, tandis qu'un ou deux seroient plus que suffisans: encore, pour se dédommager de l'inutilité de leurs soins, obtiennent-ils avec la plus grande facilité des congés de 6, 9 et 10 mois, et ils ne paroissent dans nos murs que pour se trouver à la revue d'un commissaire des guerres.

Dans notre manufacture, on observe exactement le modèle de 1777, qui offre beaucoup de solidité, mais dont la grande précision, même extérieure, entrave les ouvriers, et nuit à la célérité de la fabrication.

Le modèle de 1777 sert dans ce moment de prétexte justificatif au ministre, qui ne desire que des lentours dans l'exécution des fournitures, et qui prétend que les armes qu'on lui propose ne sont pas recevables, parce qu'elles ne sont pas conformes au modèle. Mais cette allégation est Admettons encore, Messieurs, que les trois manufactures de Charle-ville, Maubeinge et Tulle, jouissent d'une aussi grande facilité, et res-treignons le nombre qu'elles pourroient donner, à 80,000 armes: ce ses roit donc, dans une seule année, une fourniture de 170,000 fusils.

Une pièce que connoissoit parfaitement M. Narbonne, que connoissoit également son comité central, c'est une adresse présentée à l'Assemblée Nationale por des membres de la société des inventions, qui venoient faire à l'Assemblée hommage de leurs découvertes sur la fabrication des armes.

Je vais, Messieurs, vous donner lecture de cette adresse; car il se-

roit impossible de l'extraire.

EXTRAIT du procès verbal de l'Assemblée nationale.

Du samedi, 3 décembre 1791.

MESSIEURS,

Des citoyens, membres de la société des inventions et découvertes, tenant ses séances au Louvre, viennent individuellement vous apporter le résultat de leur travail commun, relatif à la fabrication des armes.

Après plusieurs apperçus qu'on vous a donnés, Messieurs, on vous a

dit en définitif, (et on vous a trompés) que les usines de Saint-Etienne, de Charleville, de Maubeuge, et de Tulle ne pouvoient four-nir ensemble, et par an, plus de 44,000 fusils. S'il est permis de se tromper, ce ne peut pas être d'une manière aussi grossière. Les quarre usines peuvent fournir, dans l'état où elles sont, 200,000 fusils. Saint-Etienne, seul, lors des guerres de Flandres, en fournit 60,000. Saint-Etienne, disons-nous, si on vouloit supprimer les ouvrages de clinquaillerie, donneroit même les 200,000 fusils; car

illusoire ; le bonheur public dépend-t-il de l'exacte uniformité des armes ? Qu'est-ce qui compromet la sûreté individuelle ? N'est-ce pas le canon? et si les canons que pourroient fournir nos arquebusiers sont soumis aux mêmes épreuves que ceux que fait fabriquer la manufacture nationale, pourquoi hésiteroit-on de donner des commissions à des citoyens zélés et patriotes qui rempliroient parfaitement le vœu général?

Si l'Assemblée Nationale vouloit ouvrir les yeux sur les ressources précieuses que présentent nos manufactures particulières, si elle vouloit enjoindre au pouvoir exécutif de les employer à une prompte fabrication d'armes, 80 à 100 mille fusils, bons et solides, seroient fournis dans l'espace d'une année; les volontaires nationaux seroiet armés, et présenteroient à l'ennemi un aspect formidable : au lieu que, dans l'état des choses, il faudra un temps infini pour perfectionner nos forces, et leur donner le mouvement qui leur est nécessaire.

Signé, Desverneye, l'aîné, maire; Jacob, officier municipal, GEL, ROYET.

il y a dans cette fabrique 4,600 forges, 47 meules à canons, et 581 autres meules qui servent aux ouvrages de clinquaillerie, qu'on pourroit employer à ôter le trop de fer des armes et aux foreties nécessaires.

Vous serez convaincus, Messieurs, de cette vérité, lorsque vous saurez que pour avoir 48 fusils par jour, il ne faut que 50 forges, 6 meules, et 256 ouvriers pris en masse.

Si 2:6 ouvriers donnent par jour 48 fusils, nous aurons par an,

( l'année prise pour 300 jours ) 14,400 fisils.

Si 246 ouvriers donnent par an 14,400 fusils, 20,000 ouvriers done

neront 1,127,200 fusils.

Si on porte maintenant le nombre des ouvriers à 30,000, ce qui sera facile, soit en faisant des augmentations aux usines dont nous venons de parler, soit en se servant généralement de tous les moyens de fa-brication qui sont dans les villes du royaume, nous aurons par an 1,684,800 fusils; et, sans faire de grands efforts, on pourroit en avoir 2,000,000, quantité bien différente de celle de 200,000! Nous laissons à l'Assemblée Nationale les conséquences à tirer de la

conduite qu'on a tenue à son égard, et nous ajouterons que puisqu'on a voulu paralyser les ressources de la nation en écrasant son industrie, il est bon de faire voir aux malveillans, que si les hommes ne peuvent pas se mettre à l'abri des persécutions, ils savent au moins

compter.

A Paris, le 3 décembre 1791.

Signé, E. B. GRAFFE, F. E. GUIRAUT, JEUNEUX, DELAPLACE, LEGROS, LEVAYER, BARADELLE, BARTHÉLEMY, MERCKLEIN, l'aîné; Michel, Feron, Demonchaux, Lenoir.

D'après les calculs des rédacteurs de cette adresse il résulte que vingt

mille ouvriers peuvent donner par an 1,123,200 fusils.

La ville de Saint Etienne renferme à elle seule plus de quinze mille ouvriers; je suppose, ce qui n'est pas, que les manufactures de Charleville, Maubeuge et Tulle n'ayent à elles trois que cinq mille ouvriers, cela forme donc le nombre de vingt mille, sur lequel les membres de la scciété d'invention ont établi leur calcul.

D'après ce nombre d'ouvriers, ils ont démontré que dans une année.

la France peut se procurei 1,123,200 fusils.

Eh bien! Messieurs, je ne veux pas qu'on puisse m'accuser d'exa-gération; je réduis sur-le-champ ce nombre de 1,123,200 fusils à la moitié, et je trouve que la nation auroit en une année 561,600 fusils.

Je calcule maintenant, d'après M. Narbonne lui-même, à quelie époque la totalité des fusils qu'il a commandés en Angleterre sera rendue

en France.

M. Narbonne vous a dit dans son compte qu'en Angleterre il a été ordonné une fabrication considérable de fu ils; que les dispositions sont telles, qu'il sera livré dans les ports de France au moins huit mille fusils par mois.

M. Narbonne a commandé 300 mille fusils en Angleterre.

conclu par M. Duportail avec le sieur Aux termes du marché Salembier pour 100 mille fusils, il devoit être livré, à compter du courant de novembre, 15 mille fusils par mois ; ce marché n'étoit point exécuté quand M. Narbonne est entré au ministère, et il a augmenté cette fourniture de 50 mille fusils

Il a passé, en décembre 1791, avec le sieur Gouget un autre marché pour 150 mille fusils; et par ce marché il devoit y en avoir 10 mille livrés au premier avril. La première fourniture de l'un et l'autre marché

n'a point encore été effectuée

une circonstance qu'il n'est peut-être pas inutile de remarquer, c'est que M. Duportail commande une livraison de 15 mille fusils un mois après la passation du marché, et que M. Narbonne commande une livraison beaucoup moins considérable, puisqu'elle n'est que de 10 mille, et pour être effectuée seulement, trois mois après la passation du marché.

D'après ces deux marchés il devoit donc y avoir 25 mille fusils livrés chaque mois; ce qui auroit complété cette fourniture dans l'espace d'une année, et d'après l'assertion de M. Narbonne dans le compte qu'il vous a rendu, il ne vous laisse plus entrevoir que la possibilité de recevoir 8 mille susils par mois : ce qui exige, pour que la fourniture soit totalement effectuée, plus de trois années. Voilà donc la France forcée d'attendre pendant plus de trois ans des armes dont elle a le plus grand besoin, des armes dont aucune ne lui est encore parvenue danue plus de circ pries qu'elles contra commandées, des armes enfin depuis plus de six meis qu'elles sont commandées, des armes enfin qu'elle n'aura pas: Non, Messieurs, elle ne les aura pas. Et il n'y a qu'à lire les marchés pour s'en convaincre.

Deux clauses de ces marchés s'opposent à ce que ces armes ne parviennent. Si l'Angleterre défend la sortie des armes, elle sont perdues pour le gouvernement français. Pouvez-vous douter, Messieurs, que si vous entrez en guerre, la première démarche du gouvernement anglais ne sera pas de défendre la sortie des armes qui vous sont destinées?

Et, Messieurs, je m'empresse de distinguer le gouvernement anglais

de la nation anglaise.

La nation anglaise voit avec transport un peuple, qui long-temps n'attira que sa haine, mériter aujourd'hui son affection. Témoin de nos longs efforts, elle applaudit notre courage, elle jouit de nos succès, sans inquiérude comme sans défiance; elle contemple avec enthousiasme chaque époque de notre révolution, parce qu'une nation libre ne craint pas de rivaux; elle ne veut que des amis.

Le gouvernement au contraire s'est reporté vers une neutralité par-

faite; il observe toutes nos démarches; il redoute sur-tout celles qui tendent à rendre au peuple français l'exercice absolu de sa souveraineté, et si des préparatifs hostiles ne se sont pas manifestés de la part de cette cour irrésolue, c'est qu'elle n'a pu raisonnablement se reposer sur les dispositions trop amicales du peuple, ni sur les mesures trop défectueuses des autres puissances.

Ainsi, Messieurs, si vous êtes forcés à la guerre, vous n'aurez point d'armes; et quand même le gouvernement anglais ne défendroit pas la sortie de celles qui se fabriquent pour vous, elles setoient toujours unlevées avant d'arriver dans vos ports. C'est une vérité que je chercherois à vous rendre palpable, si vous ne connoissiez la politique des

Il est de l'intérêt de toutes les puissances de s'élever contre vous, parce que vous avez rompu la balance, parce que vous avez fait germer chez tous les peuples le desir et l'amour de la liberté, parce que vous les peuples le desir et l'amour de la liberté, parce que vous les avez tous associés à votre cause, parce qu'enfin vous avez appris à l'Europe entière qu'un peuple qui s'est donné des rois, peut, par la privation de leur autorité, lorsqu'ils en abusent, les rappeler à leur devoir : vérité de principes qui fait chanceler les despotes sur leurs trônes, et dont ils essayeront éternellement de se venger et de l'application et de la publicité.

# RESUME GENERAL.

Je résume chaque partie de mon travail, et je vais vous en offrir

rapidement l'analyse.

J'ai établi dans le premier objet que M. Narbonne n'avoit point consulté, dans la passation du marché qu'il a souscrit avec différens fournisseurs pour des armes, l'économie que les circonstances prescrivoient, et j'ai démontré l'évi tence de cette première proposition, par le prix exorbitant que M. Narbonne a accordé aux fabricans anglais, en stipulant que toutes les fournitures scroient payées en argent, ou qu'on tiendroit compte de la pette des assignats, le jour du paiement, au cours du change.

J'ai dit que M. Narbonne n'auroit pas dû accorder un prix aussi considérable, lui qui connoissant le désavantage du change, pouvoit calculer à quelle somme immense s'éleveroit cette fourniture lorsqu'elle

scroit effectuée.

Quant aux marchés passés pour les sabres avec les entrepreneurs français, j'ai fait voir que M. Narbonne n'avoit point consulté cette économie; que, d'après la facilité à résilier les marchés conclus pour cette fourniture de 23,307 sabres, il avoit été forcé de les payer le double et le triple du prix qui avoit été accordé aux premiers adjudicataires; que loin de donner la préférence aux fournisseurs qui demandoient le moindre prix, il a patu rechercher ceux qui en demandoient le plus forts et qui ne fournissoient pas des marchandises d'une meilleure qualité: ce n'est que quand il n'a pas pu se dissimuler que les fourbisseurs révéleroient au grand jour combien peu sa conduite répondoit à la confiance du peuple, aux devoirs qu'il lui falloit observer, qu'alors il a accordé à ces fournisseurs les commandes qu'ils lui demandoient, sans pourtant diminuer le prix de celles qu'il avoit adjugées avant à des conditions plus onéreuses.

Enfin, en vous rassemblant tous les prix des différens marchés, soit de sabres, soit de suils, je vous ai annoncé que, sur un marché dont le prix total s'élève à 12,320,690 liv., s'il est payé en écus, la nation perd 5,875,000 l.; et que, sur le même prix qui se monte, s'il est payé en ass enais. À 18,481,000 liv., la nation perd 8,812,500 liv.

est payé en ass gnats, à 18,481,000 liv., la nation perd 8,812,500 liv. Je vous ai démontré que vos comités s'étoient laissés entraîner à une erreur impardonnable, lorsqu'ils vous ont assuré que ces fusils ne reviendroient qu'à 33 liv., c'est-à-dire, 2 liv. de plus que ceux de nos manufactures, lorsqu'il est évidemment démontré qu'ils coûteront 9 liv.

au-delà s'ils sont payés en écus, et 29 livres s'ils sont payés en assi,

Dans la seconde partie je me suis attaché à prouver que M. Narbonne n'avoit point apporté, dans ces marchés, les précautions et la sureté nécessaires pour que leur exécution air lieu dans toute son étendue.

Et j'ai établi cette seconde proposition, en vous exposant la négli-gence de M. Narbonne, pour hâter l'exécution de ces marchés par tous

les moyens qu'il avoit en sa puissance. Lui qui a rigoureusement astreint les fabricans français à la contrainte par corps comme résul ant du se vire de l'Etat et du Roi, et qui s'est abandonné à la plus coupable indulgence envers les fabricans étrangers.

Lui qui a stipulé que les marchés passés avec les fabricans français. seroient rescindés pour cause d'inexécution avec indemnité, et qui a stipulé que ceux, passés avec des étrangers, et qui servient résiliés pour la

même cause, le seroient sans indemnité, garantie, ni recours.

Lui qui, par des clauses frustatoires, a rendu nulles les conditions qu'il avoit arrêtées, et a mis dans la main de vos ennemis des armes qui, quoique commandées pour vous et en partie payées à l'avance,

ne vous parviencront jamais.

Lui qui, contractant avec des étrangers, n'a point poursuivi les cau-tions des marchés inexécurés tandis qu'elles étoient près de lui, ou qui, par une impardonnable légèreté, n'a point pensé qu'il falloit fortiser les engagemens pris avec ces étrangers, de la ratification de leur

Lui qui, sourd aux cris de la France entière qui demandoit des armes, a attendu pendant deux mois entiers l'exécution d'un marché que la nécessité des circonstances lui faisoit une loi impérieuse de presser, et qui a privé par ce retard la France de 75,000 fusils, qui, aux termes des marchés, devroient être arrivés.

Enfin, dans le troisième objet, j'ai établi que M. Narbonne n'a point accordé aux fabricans français autant d'avantages qu'aux manufacturiers

étrangers.

Et j'ai rendu cette vérité sensible par le rapprochement des clauses des marchés passés, tant avec les fabricans français, qu'avec les manufacturiers anglais. J'ai pensé que le ministre avoit eu le dessein de décourager nos ouvriers, quand il a accordé des avances considérables aux manufacturiers anglais, et qu'il n'en a point accordé aux fabricans français; excepté à celui qui s'étoit rendu digne de sa bienveillance, en offrant de fournir, pour 12 liv. 13 s. 6 d., des sabres qui avoient été adjugés primitivement pour 4 liv. 18 s. 6 d., et qu'il n'auroit dépendu que du ministre d'avoir à ce prix.

Quand le ministre a assujéti les manufacturiers français à la précision exacte du modèle de 1777, précision qui s'oppose à la fabrication ra-pide de la grande quantité d'armes dont on avoit un besoin si urgent.

Quand il a entravé les ouvriers par des tracasseries multipliées, des recherches minutieuses telles qu'ils n'en ont point encore éprouvées, quand il les a paralysés à dessein en refusant de leur donner une augmentation de 2 sous par fusil, refus qui les a réduits pendant plus de six mois à un découragement funeste à l'État, tandis qu'à des fabricans étrangers il accordoir le double du prix qui a lieu dans nos manufactures.

Quand le ministre poursuivant à la rigueur les ouvriers français, les forcoit de demander la résiliation d'un marché qu'ils offroient, quoique avec perte cependant, d'entretenir; et que loin d'agir ainsi envers les fabricans étrangers qui n'avoient pas satisfait à leurs engagemens, il leur donnoit encore de nouvelles commandes.

Passant ensuite à des objets d'un autre détail, je vous ai prouvé encore, que M. Narbonne n'a constamment protégé que les manufactures ci-devant royales, parce qu'étant immédiatement dans la main du ministre, il ne dépendoit que de lui d'arrêter ou de presser la fabrication : que c'est par le secours de ces établissemens ruineux, qui étalent encore avec impunité tous les abus d'un régime odieux et vexatoire que les ministres ont de tout temps énervé le commerce, entravé l'industrie, étouffé l'émulation, établissemens dont M. Narbonne a développé avec empressement les prétentions oppressives pour enchaîner des milliers de bras qui n'attendoient de lui, qu'un mot, pour donner à la France en

moins d'une anuée plus de 500,000 fusils.

J'ai démontré encore que M. Narbonne qui connoissoit parfaitement toutes les ressources industrielles des ouvriers français qui fabriquent des armes, n'a pas pu ignorer qu'en développant ces ressources, ainsi que l'exigeoient impérieusement les circonstances, il procuroit à la France, avant l'espace d'une année, une quantité de fusils d'une qualité bien supérieure à ceux qu'il a commandés en Angleterre; fusils dont aucun n'est encore arrivé depuis six mois que les marchés sont passés; fusils qui, d'après la totalité des livraisons que M. Natbonne vous a indiquées, ne vous parviendront pas avant trois ans, si, comme je n'ai cessé de vous le dire, le gouvernement anglais veut bien en permettre la sortie, et si les Puissances étrangères sont assez stupides pour les laisser entrer dans vos poits.

Ainsi, Messieurs, les opérations de M. Narbonne relativement aux armes, les seules que j'aye eu le temps d'approfondir, offrent trois chefs principaux.

DILAPIDATION.

PRÉVARICATION.

TRAHISON.

Dilapidation: elle est bien certainement complette, quand sur des marchés qui se montent à ...... 12,320,690 liv. S'ils sont payés en écus la nation perd ...... 5,875,000 18,481,000 8,812,500 Encore sur la somme totale des deux marchés, soit qu'ils soient payés en écus ou en assignats il 300,000 De perte résultantes des appointemens donnés aux ouvriers directeurs que le ministre a fait passer en Angleterre; perte que je ne porte ici que pour mémoire.

Prévarication :

Prévatication: la loi du 7 septembre dit à l'art. 7: « Les traités pour ples tournitures des vivres et fourrages, et pour toute au re fourniture principales des seules clauses dont le public au a eu connoissance par la voie de l'impression seront obligatoires pour pl'Etat. »

La même loi veut encore qu'aucune fourniture militaire pour le service de l'atmée, ne se fasse autrement que par la voie de l'adjudication au rabais, excepté celles pour les vivres et les fourrages.

D'après le texte impératif de cette loi, ... Narbonne ne pouvoit donc pas s'écarter de la forme sévère et avantageuse de l'adjudication au rabais; et il devoit proposer toutes les fournitures d'armes à des adjudicataires. Qu'a fait au contrâire M. Narbonne? Il a passé des marchés, et il s'est mis à la merci des entrepreneurs, lui qui leur auroit fait la loi, s'il s'étoit conformé à celle de son administration.

Il est résulté de cette violation, que ceux qui connoissent parfaitement M. Narbonne appelleront vo ontaire; il est résulté que l'Etat à payé ces armes, qui lui seront livrées par la voie de ces marchés, plus du double que si elles lui avoient été fournies par la voie de l'adjudication au rabais: mais ce dernier moyen n'étoit pas assez prompt pour nous réduire à un état d'épuisement complet; il falloit à M. Narbonne des mesures susceptibles d'une très grande extension; et qui favorisa sent très rapidement ses projets destructeurs et ses vues

déprédatrices.

M. Narbonne savoit bien qu'il étoit astreint, par la même loi du 7 septembre 1791, à rendre publics les marchés qu'il alloit passer, afin de rassembler le plus grand nombre possible de concurrens, et d'anéantir ou de réprimer la cupidué des fournisseurs isolés qui se seroient présentés. Au lieu de cette publicité salutaire, le ministre n'a rendu publique aucune fourniture, si ce n'est celle des sabres-briquets, dont il s'est empressé de faire résilier l'adjudication, pour pouvoir passer des marchés clandestins, partiels, et disséminer les fournitures pour se livrer plus promptement à la rapacité des fournisseurs, encouragés à n'offrit que des conditions onéreuses, en voyant celui qui sollicitoit un livraison, l'obtenir d'autant plus facilement, qu'i s demandoient un prix plus fort.

si M. Narbonne se sût strictement concentté dans les devoirs de son administration, s'il n'oût point enfreint les lois qui en règlent toutes les opérations, nous aurions maintenant des armes; les fabricans français se seroient présentés pour participer aux adjudications; là, on n'auroit point eu de prétexte pour les écarter, pour les tesuser; et il n'existeroit pas de ces marchés désastreux qui attestent l'ignorance du ministre, sa

perficie et son mépris pour les lois.

Enfin, j'ai dit qu'il y avoit trahison dans l'administration de M. Narbonne.

Et c'est lui-même qui s'en accuse dans le compte qu'il nous a rendu. Il vous a dit, dans ce compte, en parlant des armes qu'il a commandés een Angleterre:

» En Angleterre, où il a été ordonné une fabrication considérable, » on a fait passer un officier supérieur très-instruit dans cette partie, » pour la dir gir et la saivre ».

G

Ces fusils, comme en convient encore M. Narbonne, seront exécutés sur le modèle français de 1777.

Vous avez vu, Messieurs, que ces fabricans de Birmingham ne con-noissoient nullement ce modèle de 1777. Vous avez vu même qu'ils étoient si éloignés de connoître tout ce qui peut contribuer à la perfection er à la sûreté des armes, que M. Civry, le directeur de cette manufacture, avoit remarqué avec surprise que les canons étoient forés noirs en dedans, ce que M. Givry ne peut s'empêcher de qualifier de défant de conno ssance en cette partie : c'esp ce qu'on lit dans sa lettre au ministre, en date du 3 février de cette

a On ne peut douter que cet entrepreneur n'a point eu l'intention de n faire accepter un mauvais canon, mais qu'en supposant même qu'il » l'air examiné lui-même, le défaut de connoissance qu'il a vraisembla-» blement dans cette partie, l'a empêché de juger des inconvéniens qui » résultent de ce manque de fini intérieur ».

Vous avez vu que pour recevoir ces fusils, l'officier chargé de diriger cette fabrication, avoit été obligé de ne point les soumettre à toute la rigueur des épreuves de nos manufactures, et que celles qu'il a adoptées sont plus foibles encore que celles des manutactures anglaises.

Voilà donc des fusils reconnus par l'officier que M. Narbonne a envoyé en Angleterre pour être d'une qualité bien inférieure à ceux de nos manufactures; d'abord, parce qu'ils ne sont point entièrement conformes aux modèle de 1777, qui en fait la supériorité, ensuire parce qu'ils ne peuvent supporter les épreuves auxquelles nos fusils français sont soumis; épreuves qui en assurent la bonté, qui en garantissent les inconvéniens.

Je ne reproche point ici à M. Narbonne de n'avoir cherché à nous procurer que des armes défectueuses, lorsqu'il lui étoit si facile de nous

en procurer de bonnes.

Je ne lui reproche pas d'avoir préféré des ouvriers étrangers à nos fabricans français, pour lesquels un peu d'indulgence de sa part auroit été le plus puissant véhicule à une prompte et immense fabrication. Je ne lui reproche pas d'avoir différé au delà de trois années le terme

où cette livraison de 300,000 fusils anglais sera effectuée; au-lieu de s'être procuré en France dans l'espace d'une seule année, s'il l'eût voulu, plus de 500,000 fusils.

Je ne lui reproche pas enfin d'avoir paralysé nos manufactures en refusant avec une criminelle persévérance une augmentation de 2 sols par fusil, et d'avoir payé au contraire aux fabricans anglais 29 livres par chaque fusil, au-delà de ce qu'ils reviennent dans nos manufactures.

Ce que je lui reproche, c'est d'avoir transporté notre industrie en Angleterre; c'est d'avoir fait passer notre modèle, qu'aucune nation n'a pu encore imiter, à nos ennemis; c'est d'avoir enlevé les meilleurs ouvriers de nos manufactures, pour les transplanter dans les fabriques anglaises (1).

<sup>(1)</sup> Ce fait est si vrai, que la manufacture de Maubeuge n'a point voulu laisser partir pour l'Angleterre un de ses principaux chefs sur

Voilà ce que l'appelle une trahison, parce que M. Narbonne avoit tous les moyens possibles pour ne pas recourir à cette mesure perfide et désastreuse, et qu'il a tout fait pour qu'elle réussit complètement.

En quoi! M. Narbonne ignore-t-il que l'industrie en matière de

défense publique, est une propriété nationale dont aucune autorité n'a le droit de disposer;

Que tous les peuples ont sévèrement puni les traîtres qui ont tenté

cette funeste importation;

Que la plupart des nations ont des lois répressives qui interdisent aux

ouvriers de transporter leur industrie hors de leur patrie?

Et si les rois se sont toujours empressés d'exécuter ces lois de politique et de sûreté, que penser d'un ministre qui les enfreint sans pudeur, et qui combine tous les évènemens; qui les dispose pour se préparer, par leur nécessité factice, le prétexte et l'excuse de son crime?

C'est au moment où nous manquons d'armes, où toutes les Puissances se coalisent contre nous, où, forts de nos seules ressources, nous devons, dans une contenance fière, braver l'Europe entière qui nous menace; c'est alors que M. Narbonne fait fabriquer des armes dans un pays étranger, dans un pays dont le gouvernement frémit de chaque époque de notre révolution, et auquel il ménage le moyen sûr et facile de s'emparer de ces armes, sans nous réserver la moindre ré-

Il transporte dans ce pays notre industrie, nos ouvriers, notre modèle, et il apprend à nos ennemis à fabriquer des armes d'une qualité

aussi supérieure que les nôtres. (1)

Et pour qui sont-elles destinées ces armes? pour vous, Messieurs? non : vous n'en aurez pas une seule, je le répête, pas une seule. Que la guerre se déclare : ou le gouvernement anglais défend la sortie de vos armes, ou, si elles sortent de ses ports, chaque Puissance ennemie viendra vous en enlever une livraison.

C'est-là ce à quoi il faut vous attendre; c'est-là ce qu'il étoit aisé

de prévenir, ce que M. Narbonne pouvoit faire facilement, mais ce qu'il n'a pas voulu faire, parce qu'il n'a pas voulu vous en procurer.

Aussi est - ce pour cette raison que M. Narbonne est venu vous demander que les marchés pour fournitures fussent tenus secrets; et quand il vous disoit, le 18 janvier dernier, « qu'à l'égard des marchés pour » fournitures de fusils et de munitions de guerre, il seroit peut-être » dangereux de leur donner de la publicité; ces sortes de mesures ne » réussissent qu'à la faveur du secret. Je me suis, pour cet objet et » pour les autres, entouré d'hommes dignes de la confiance publique, » et j'appelle avec confiance sur ma tête la responsabilité de leurs opé-

lequel roule une très-grande partie des détails de la manufacture; elle fondoit les motifs de son opposition sur ce que c'étoit vouloir anéantir les travaux de la manufacture, que de lui arracher ses meilleurs et ses plus intelligens surveillans.

(t) Lettre de M Givry, par laquelle il demande que nos plus habiles ouvriers lui soient envoyés avec des outils qu'il désigne.

» rations. Il seroit bien utile, et je le demarde, que l'Assemblée en-» voyât une copie originale de ces marchés dans ses archives, pour y » rester et y avoir recours en cas de besoin; mais il seroit dangereux » de les rendre publics ».

Sans doute qu'il seroit dangereux de rendre ces marchés publics; mais pour qui cette publicité seroit-elle plus dangereuse, ou pour le

ministre qui trahit, ou pour la nation qu'on trompe?

Sans doute qu'il seroit dangereux de les rendre publics, ces marchés, parce qu'alors chacun s'éleveroit contre des opérations désastreuses; chacun démontreroit les injustices du ministre, ses conditions onéreuses,

ses stipulations vexatoires, ses préférences ruineuses. Sans doute qu'il seroit dangereux de les rendre publics, ces marchés, parce que chacun surveillant la conduite du ministre, dénonceroit ses manœuvres clandestines; parce qu'en examinant chaque traité, on verroit quelles intentions en ont dicté les clauses, quelles circonstances les ont sait naître, et on y découvriroit cet esprit de dilapidation, de rapine et d'incivisme, qui se manifeste de toutes parts.

Sans doute qu'il seroit dangereux de les rendre publics, ces marchés, parce qu'on apprendroit à connoître trop tôt quels sont ces hommes si dignes de la confiance publique, dont M. Narbonne s'étoit entouré, qu'il avoit associés à ses opérations préparées pour l'épuisement des finances, pour la ruine de l'empite; à cette responsabilité qu'il n'appelle à si grands cris sur sa tête, que parce qu'il se persuade encore pouvoir l'y dérober.

Eh! Messieurs, voilà pourquoi M. Narbonne vous demandoit le secret : secret perfide qui vous entretenoit dans une sécurité funeste : secret à la faveur duquel on vous auroit dérobé tant de prévarications, on ne vous auroit fait connoître que ce que la politique de la cour et la coalition ministérielle vous auroient permis d'apprendre.

Si vous vous étiez écartés de cette mesure prudente qui veut que tous les traités soient publics, que toutes les conditions s'offrent aux regards des citoyens, mesures que M. Narbonne a fuies, parce qu'il lui i nportoit de s'entouter de ténèbres; parce qu'au milieu de ses conseilliers, si purs, si dignes de la confiance du peuple, l'intérêt, la sûreté, le bonheur de ce peuple n'a jamais servi que de but pour les recherches contraires; si vous aviez pu décréter, comme il vous enpressoit si vivement, que les marchés seroient secrets, auriez vous entendu s'élever cette foule de réclamations qui accusent le ministre d'incivisme et de trahison (1)? Auriez vous pu rassembler cette innombrabilité de preuves qui doivent enfin vous arracher à une erreur dont vous vous êtes plus long-temps à vous nourrir à auriez vous été forcés de croire que M. Narbonne, courrisan achevé, vous égatoit avec graces, vous trompoit avec audace, vous trahissoit avec réflexion? et auriez vous accordé plus long-temps votre confiance à un ministre dont le patriotisme n'habitant que sur les lèvres, expisoit en sortant de devant vous.

<sup>(1)</sup> Du nombre de ces réclamations, on doit distinguer l'adresse de la ville de Saint-Etienne, qui, en découvrant les vices principaux des manufactures ci devant royales, démontre la possibilité d'avoir en France

Moi, Messieurs, qui connois la cour; moi qui sais que dans ce séjour de corruption les promesses et les trahisons marchent toujours ensemble; qui, gémissant plus d'une fois de l'enthousiasme que M. Narbonne venoit à chaque instant ranimer, m'entourai en silence des preuves accablantes que j'ai rassemblées contre lui; moi, j'ai toujours froidement comparé la conduite de M. Narbonne avec ses discours, et je n'ai vu dans ses protestations affectées d'obéissance, de zèle et de civisme, qu'une imposture perpétuelle.

une fourniture d'armes beaucoup plus considérable et plus prompte que celle que M. Narbonne a commandée en Angleterre. Voici cette adresse.

ADRESSE de la municipalité de Saint-Etienne et des principaux fabricans de cette ville, sur la partie des armes.

20 mars 1792.

LÉGISLATEURS! ouvrez les yeux sur les ressources précieuses que peut offrir à la nation la ville de Saint-Etienne, célèbre par ses manufactures d'armes à seu, et digne plus que jamais de fixer votre attention.

Il existe, dans notre ville, une manufacture d'armes privilégiée, connue sous la dénomination anti-constitutionnelle de manufacture royale; elle seule fournit à la nation des armes pour le service des troupes de ligne, et aujourd'hui des gardes nationales. Elle est sous la surveillance de cinq ou six officiers d'artillerie, de visiteurs, de contrôleurs, etc. etc., tous gens qui nécessitent des dépenses énormes; et ce qui est le plus grand mal, c'est qu'elle ne rend compte de ses opérations d'avec de la contrôleure de la contrôleu tions qu'au ministre de la guerre.

On croiroit, à en juger par l'intérêt que devroit présenter un établissement semblable, que cette manufacture est dans une pleine acti-vité, qu'elle fournit une quantité prodigieuse d'armes: point du tout: il ne s'y fabrique qu'environ 14 mille fusils par an, tandis qu'autrefois, lorsqu'elle n'avoit qu'un chef, le nombre d'armes montoit à 80 mille:

quelle différence!

On vous a dit que la manufacture de Saint Etienne ne pouvoir guère fournir que ce premier nombre.... Oui bien, répondrons-nous, pour la nation qui est toujours la dernière servie : mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit des commissions bourgeoises; les entrepreneurs trouvent bien le moyen de faire fabriquer 40 mille fusils par an, qu'ils remettent à des particuliers ou à des marchands.

Dans une manufacture entretenue aux frais de la nation, devroit-il se fabriquer d'autres armes que celles consacrées à son service?

Si donc elle est d'un si foible secours pour la nation, pourquoi ne pas arrêter vos regards sur nos manufactures particulières, qui vous fourniront en peu de temps une quantité de bonnes et solides armes?

On vous dira, peut être, qu'elles ne seront pas strictement conformes au modèle de 1777... mais à quoi sert cette scrupuleuse exactitude? Qu'importe qu'une arme soit plus ou moins légère, plus ou moins poQuel est, je le demande maintenant, quel est le cri naturel qui doit se faire entendre lorsque tant d'infidélités, de prévarications, se manifestent aussi démonstrativement? Peut-il exister un homme qui, après l'exposé de l'administration de M. Narbonne, ne se leve pour l'accuser et pour solliciter l'exemple d'une justice sévère et d'un salulaire courage.

Oui, Messieurs, cet homme existe; et c'est moi. Je ne veux point accuser: j'ai éclairé l'Assemblée: qu'elle prononce; qu'elle juge qui de M. Narbonne ou de moi est le coupable, car il en faut un Si M.

lie, pourvu que les pièces essentielles soient de toute solidité? Or, si les canons sont soumis aux mêmes épreuves que ceux de la manufacture toyale, si les platines et les culasses ofirent aussi la même solidité, pourquoi se refuser à les accepter? pourquoi s'écrier qu'elles ne sont pas conformes au modèle?

Dans un temps de paix et de calme, rien ne s'opposeroit à ce qu'on suivit le modèle adopté; mais, dans un temps d'orage, au moment où il faut combattre, on ne doit chercher que la solidité, et laisser aux esclaves de l'habitude des recherches inutiles et superflues.

D'ailleurs, s'il le falloit, nos manufactures particulières fourniroient des armes sur ce même modèle, et toujours en plus grande quantité que la manufacture privilégiée.

Ce n'est pas à Londres, ou à Liége, où on a eu la témérité de commander grand nombre de fusils, au détriment de nos manufactures particulières, qu'on observe le modèle de 1777.

Législateurs! préféreriez - vous envoyer l'argent du royaume à des étrangers avides et mercenaires, qui vous enverront des armes peutêtre non - recevables au moment où il faudra s'en servir, plurôt que d'employer nos armuriers, qui recevront des assignats et vous donneront des preuves de leur zèle et de leur désintéressement?

Oui, si vous voulez que nos manufactures particulières travaillent à une prompte fabrication de 80 à 100 mille fusils, ils seront fournis dans l'espace d'une année, et seront envoyés par douzième. Les volontaires nationaux seront armés; la France prendra une attitude fière et imposante, et fera trembler ses ennemis qui ont sans cesse les yeux fixés sur elle : au lieu que dans l'état des choses, il faudra un temps infini pour perfectionner nos forces et leur donner le mouvement qui leur est nécessaire.

Ne refusez donc pas les services de la ville de Saint-Etienne : elle vous les offre dans des mouvemens de zèle et de dévouement patriotique.

Arrêtez vos regards sur les abus de la manufacture royale : qu'est-il besoin qu'elle air à sa tête un si grand nombre d'officiers dont l'inutilité est absolument démontrée, et à qui nous avons jusqu'à présent payé le logement?

Cette manufacture, si elle est jugée nécessaire, est un bienfait national; la ville de Saint-Etienne ne doit pas porter seule le fardeau de ces inutiles inspecteurs: elle demande donc à en être délivrée; c'est un acte de justice qu'elle réclame de vous.

Changez l'organisation de cette manufacture, si vous voulez qu'elle

Narbonne n'a point dilapidé, n'a point prévariqué, n'a point trahi; c'est sur moi que doit retomber tout le poids de la vengeance nationale. Si au contraire j'ai dit la vérité, rien que la vérité, c'est M. Narbonne qu'elle doit menacer: j'ai voulu vous garantir du piége que son adresse tendoit encore à votre bonne-foi; j'ai voulu vous instruire sur la partie la plus inspertante, la plus nécessaire de son administration: voilà mou but: c'est à vous, Messieurs à prononcer; la France est là qui vous attend: sa sûreté, sa télicité reposent dans l'opinion que vous allez énoncer: elle sera terrible, si rien ne suspend votre justice; et la foudre qui gronde sur la tête de M. Narbonne, doit s'échapper des mêmes mains qui l'ont pendant trop long-temps couvert d'applaudissemens irréfléchis.

Voici, Messieurs, le projet de décret que j'ai l'honneur de vous

proposer:

# PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée Nationale considérant que le compte rendu par M. Narbonne, n'offre point de résultats précis, attendu qu'ils ne sont point établis sur les détails de chaque opération, et qu'on ne peut pas approfondir avec succès une masse de comptabilité dont on ne présente pas une distribution partielle et strictement renfermée dans chaque objet qui lui appartient;

Considérant que le rapport de ce compte qui lui a été fait par ses comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, joint à l'inexactitude le défaut d'un examen soigneusement détaillé sur chacune des

opérations du ministre, décrète:

# ARTICLE PREMIER°

Que, conformément au décret du , le compte de M. Narbonne, et généralement toutes les pièces à l'appui, seront

devienne d'un intérêt général: établissez une concurrence entre elle et nos manufactures particulières; alors vous verrez si la nation manquera d'armes, et s'il étoit nécessaire de recourir à l'étranger pour s'en procurer.

Législareurs, nous finissons notre pétition en vous disant : le salut de la patrie exige de grandes mesures. La France entière vous offre des dé-

fenseurs, et notre ville vous offre des armes.

Signé, Duvernay, l'aîné, maire; Antoine Jacon, officier municipal.

Nous fabricateurs d'armes,

Joseph Dumarais, Serard, Pierre Gonnad, Freconnet, Antoine Renadu, Edmond Lessier, Louis Salap, Joseph Dumarais, Revié aîné, Dumarest, Pierre Pujet, Antoine Dumarest, Jérôme Blanchon, Allard. renvoyées au comité de l'examen des comptes, qui sera renu, dans un mois, d'en faire son rapport détaillé et circonstancié.

#### ART. II.

M. Narbonne sera tenu de garder Paris, jusqu'à ce que le rapport ordonné ait été fait, et que l'Assemblée Nationale ait définitivement prononcé.

L'Assemblée Nationale, après de longs débats, a décrété le renvoi de toutes les pièces concernant le compte de M. Narbonne, aux comités de l'examen des comptes et militaire, réunis, pour lui faire un nouveau rapport le lundi 16 avril.

LORSQUE j'ai vu l'Assemblée Nationale ajourner à un délai si court de huit jours la discussion du compte de M. Narbonne, je m'étois persuadé que cé compte étant susceptible d'une discussion très étendue, l'ajournement seroit nécessairement prolongé: en conséquence je m'étois occupé à rassembler quelques éclaircissemens sur les marchés que M. Narbonne a passés pour les fournitures de viande destinées aux armées du nord et du midi, etc.

Le peu de renseignemens que la brièveté du temps m'a permis de me procurer, m'ont encore présenté, dans ces marchés, M. Narbonne aussi dilapidateur que dans ceux qu'il a passés pour les fournitures d'armes; et je vois que le même esprit a dirigé, dans toutes les cir-

constancés, les opérations de son administration.

J'ai vu encore que vos comités n'ont pas apporté plus d'attention; plus d'exactitude, plus de vérité dans l'apperçu qu'ils vous ont présenté de ces marchés, que dans celui qu'ils vous ont donné sur les fournitures d'armes commandées par M. Na bonne; et je n'y vois au con-traire qu'une réticence qui tendroit à favoriser le ministre, et à vous présenter son administration comme à l'abri de tout soupçon, et comme

dirigée par les principes de la plus sévère économie.

A l'article qui concerne les marchés pour la fourniture des viandes, le rapporteur de vos comités vous a dit: « le prix du marché pour la se fourniture de la viande distribuée aux troupes, est de 8 sols 6 den. » par livre de viande; et au moyen de ce prix, les fournisseurs sont » chargés de toutes les dépenses accessoires tant à l'achat des bestiaux, nême que celui accordé, il y a trente ans, pendant les campagnes » de 1761 et 1762 en Allemagne. »

Ce que vos comités auroient dû vous dire, c'est que ce prix de 8 sols 6 deniers par chaque livre de viande, est stipulé payable en numéraire effectif sans aucun assignat : ce qui porte ce prix à 13 sols 9 deniers.

Ce que vos comités auroient dû vous dire, c'est que la viande n'est accordée à 8 sols 6 deniers, que parce que la tête et la fressure feront

partie de la fourniture; et que s'ils en sont distraits, la livre de viande coûtera alors 9 deniers de plus par livre en argent : ce qui portera ce prix à 14 sols en assignats

Enfin, ce que vos comités auroient dû vous dire, c'est que, malgré ce

prix énorme, l'entrepreneur fournira un quart en vaches.

Une autre inexactitude dans laquelle le rapporteur des comités est tombé, c'est l'assurance qu'il vous a don ée qu'au moyen de ce prix, les fournisseurs étoient chargés de toutes les dépenses accessoires, tant à l'achat des bestiaux, qu'à leur gar le et distribution. Il étoit bien facile au rapporteur d'éviter cette inexactitude; il avoit,

lors de son rapport, le marché sous les yeux (1).

(1) EXTRAIT des princip-ux articles du marché pour la fourniture de la viante eux armées, passé avec le sieur Spitalier, citoyen de Paris, et accepté par M. Norbonne, le 20 janvier 1792.

#### ARTICLE II.

La fourniture sera faite, trois quarts en bœufs, et le quar: en vaches, de bonne qualité, les bœuts pesant au moins cinq cents livres à la raie, sur le pied d'une demi-livre, poids de marc, de viande par jour, pour chaque soldar, cavalier, dragon et hussard; et les pesées seront faites par deux compagnies d'infanterie à-la-fois, et par escadron pour les troupes à cheval.

#### ART. III.

Les cuirs, les suifs et les abattis qui proviendront des bestiaux employés à la fourniture, appartiendront à l'entrepreneur.

#### ART. IV.

Il lui sera tenu compte des droits quelconques qu'il seroit dans le cas de payer à l'entrée en France, en rapportant les acquits en bonne forme.

# ART. V.

Il sera donné à l'entrepreneur, des gardes pour la sûreté de ses bestiaux dans les environs du camp, et marqué un terrein pour les abattre, et en faire la distribution; il restera une quantité de viande au-dessous du poids d'un bœuf ordinaire; le dernier régiment qui re-cevra, sera tenu de s'en charger à compte de la distribution lors prochaine.

#### ART. VII.

L'entrepreneur, ou ses représentans, ainsi que les employés et garçons bouchers, auront leur logement gratis au quartier-général et aux environs,

J'ouvre ce marché, et je vois à l'art. IV: « Il sera tenu compte à l'entrepreneur, des droits quelconques qu'il » seroit dans le cas de payer à l'entrée en France ».

Or ces droits sont bien certainement une dépense accessoire à l'achat des bestiaux.

L'article V porte: « il sera donné à l'entrepreneur des gardes pour

#### ART. VIII.

Le montant de la fourniture sera payé à l'entrepreneur en numéraire effectif, et non autrement, à raison de huit sols six deniers par livre de viande, dans le cas où les têtes et fressures feroient partie de la four-nirure; et de neuf sols trois deniers, s'il est décidé qu'elles seront données gratis aux soldats, cavaliers, dragons et hussards, en propor-tion des pesées. Il sera, en conséquence, tenu compte à l'entrepreneur, de la différence résultante de l'échange des assignats contre du numéraire, en justifiant par lui, tant de la nature et de la quotité des paiemens qui lui auront été faits, soit aux armées, soit à Paris, que du cours des assignats à Paris, d'après le certificat d'un agent-de-change ou celui du caissier-général du trésor public, au choix du ministre.

#### ART. IX.

L'entrepreneur étant obligé de commencer ses achats au moins six semaines à l'avance, et sa mise hors devant à cet effet s'élever à environ vingt livres par homme, il lui sera fait une avance de quinze cent mille livres, à raison de deux cent cinquante mille livres par chacune des six semaines qui précéderont la fourniture, laquelle avance sera imputée sur les six dernières semaines de ladite fourniture. Il observe sur le présent article, que sa demande est fondée sur un nombre de 150 mille hommes, et que dans le cas où le nombre seroit moindre, l'avance seroit diminuée d'autant, et que dans le cas contraire, l'avance seroit augmentée dans la proportion.

# ART. XI.

Il sera payé à l'entrepreneur une somme de deux cent cinquante livres par chaque bœuf, et cent cinquante livres par chaque vache qui lui seroient pris par force majeure, ou qui seroient morts de maladie épidémique, en rapportant des procès-verbaux en bonne et due forme.

#### ART. XII.

L'entrepreneur renonce à l'indemnité qui lui seroit naturellement due, dans le cas où la fourniture cesseroit pour le tout ou pour partie des armées, avant la fin de la campagne, pourvu toutefois qu'il en soit » la shrete des bestiaux dans les environs du camp, et marqué un perrein pour les abattre et en faire la distribution. »

L'Article VII dlt: L'entrepreneur, ses représentans, ainsi que les employés et garçons bouchers, auront leur logement GRATIS au quartier

so ployes et garçons bouchers, autoni teat togement GRAII's du quanter se général et aux environs. So Comment, après cela, le rapporteur a-t-il le courage de vous affirmer

prévenu six semaines à l'avance; et, dans le cas contraire, les bœufs et vaches qui se trouveroient achetés jusqu'à concurrence de six semaines de consommation, lui seront payés la même somme de 250 l. par bœuf, et de 150 liv. par vache ainsi que les frais de voiture et de conduite, à compter du jour de la cessation du service, lesquels vaches et bœufs resteront pour le compte de l'État, et seront vendus à son profit.

# ART. XIII.

Il est convenu que les cuirs, les suifs, les pieds et tripes appartenans à l'entrepreneur, il en sera payé particulièrement d'après l'évaluation que les experts en feront en même-temps que celle ci-dessus; et qu'à compter du jour de la livraison, les bœufs, les conducteurs, les employés et les garçons bouchers nécessaires au service, seront au compte de l'Etat.

#### ART. XIV.

Dans le cas oû, par force majeure, il seroit pris à l'entrepreneur des cuirs et suifs provenans de sa fourniture, il lui sera payé par l'État; savoir: trente liv. par chaque cuir de bœuf, et vingt liv. pour le suif; èt dix-huit liv. par chaque cuir de vache, et douze liv. pour le suif; à la charge par l'entrepreneur de rapporter des procès-verbaux en bonne forme, dans les quinze jours de la prise ou enlèvement desdits cuirs et suifs.

#### ART. XV.

S'il arrive qu'il ait été tué des bestiaux d'après des ordres supérieurs, et qu'une prompte marche empêche d'en délivrer la viande, ensorte qu'on soit obligé de l'abandonner, il en sera tenu compte à l'entrepreneur sur le pied fixé, en en rapportant pareillement dans les quinze jours des procès-verbaux en bonne forme.

#### ART. XVI.

Il sera permis à l'entrepreneur de faire fourrager pour la nourriture de ses bestiaux, dans les lieux où les troupes de l'État fourrageront.

# ART. XVII.

Toutes les conditions énoncées dans les articles qui précèdent, n'ayant

que toutes les dépenses accessoires à la fourniture sont à la charge de l'entrepreneur; et comment vient on hasarder une pareille assertion, quand il ne falloit, pour se convaincre du contraire, que jeter les yeux sur les conditions du marché qui étoit aux comités?

Le rapporteur ne vous a point dit encore qu'il avoit été donné par M. Narbonne une avance de 1,500,000 liv. en écus; ce qui fait pour l'État

une charge considérable.

Le rapporteur ne vous a point dit si le ministre a fait connoître les conditions de ce marché par la voie de l'impression, comme l'y astrei-

gnoit le décret des 30 mars et 21 avril 1791.

« Les traités pour fournitures de vivres doivent être imprimés; et les seules clauses dont le public aura eu connoissance par la voie de se l'impression, seront obligatoires pour l'Etat ».

été consenties par Spitalier et ses cautions, que dans la confiance que la compagnie sera efficacement appuyée du concours de toutes les autorités, et qu'elle jourra, pour tous les maividus qui la composent, ainsi que pour tous ceux employés à son service, de la protection spéciale des lois; qu'elle pourra faire sûrement ses achats dans tous les marchés, fontes et lieux permis; que la conduite de ses bestiaux n'éprouvera point de difficultés; que les bureaux et les caisses des comptables, soit au atmées, soit à Paris, seront préservés de toute atteinte, et jouiront de la sûreté la plus entière, il est expressément convenu que dans le cas ou, par tel événement que ce soit, les moyens de protection et de sûreté, sur lesquels elle compte, deviendioient inoffiaces au point que l'exécution du présent traité tût impraticable, aucune dépense ne pouvant plus alors avoir de mesure, la compagnie sera admise à compter de clerc à maître de toutes les dépenses du service, sur lesquelles dépenses il lui sera alors alloué dix pour cent, pour lui tenir lieu de ses bénéfices et soins.

# Signé, SPITALIER.

Fait double à Paris, le 18 janvier 1792, et ont signé comme cautions. Louis Bayard, demeurant à Paris, au Gros-Caillou; Paul-Louis Prevott, ancien fermier de la caisse de Poissy, rue du fauxbourg Saint-Martin; Jean François Boucheron-de-la-Vauverle, ci devant directeur de la Ferme de Poissy, rue de Saintonge; Jean Baptiste Juilliot, rue de l'Oscille; Jean-Louis Brodelet, ancien fermier de la caisse de Poissy, rue de l'Oscille.

Ensuite est écrit:

La présente soumission a été acceptée par nous, Louis-Marie-Jacques-Almaric de Narbonne, maréchal-de-camp, ministre de la guerre, stipulant pour sa majesté, pour avoir son exécution aux prix, clauses et conditions y énoncées.

Fait double, à Paris, le vingt janvier mil sept cent quatre - vingt-douze.

Signé, LOUIS DE NARBONNE.

Si ces formes rigoureuses n'ont point été observées, le ministre est coupable, parce qu'aucune circonstance ne pouvoit le dispenser de

Et si le ministre est coupable d'avoir désobéi à la loi, que doit-on penser d'un travail qui vous laisse ignorer que les lois sont violées, et qui vous expose à consacrer cette violation. à en autoriser de nouvelles par un silence dangereux pour la sûreté publique?

Vous n'avez pas été instruits non plus, Messieurs, que M. Narbonne

avoit reçu des soumissions à un prix inférieur, et par conséquent beau.

coup plus avantageux pour l'Etat, et qu'il les avoit écartées.

Je ne puis vous en citer qu'une, ici, pour exemple; car la brièveté du temps ne m'a pas permis de chercher a en connoître d'autres.

On avoit d'autant moi us de raison d'éloigner ce soumissionnaire, qu'il avoit déja été employé par le gouvernement, qui n'avoit eu que des éloges à accorder à son zêle, à son intelligence et sur tout à son désintéressement: mais ces qualités reconnues deviennent des titres d'exclusion, parce qu'un ministre dilapidateur ne s'entoure que de vampires.

M. Mirey avoit donné un double de sa soumission à l'Assemblée Nationale, qui l'avoit renvoyée à son comité militaire. Il résulte de cette pièce, vraiment intéressante (1), que si M. Narbonne eût accepté

# (1) 1792 février 16.

Soumission de Louis-Nicolas Mirey, citeyen de Paris, y demeurant rue Culture Ste. Catherine, Nº 8, et compagnie.

Je soussigné me soumers et m'engage fournir la viande aux troupes de ligne et gardes nationales qui camperont et cantonneront dans les pro-vinces d'Allemagne et autres lieux, sur les ordres qui me seront donnés par le ministre de la guerre, et m'avertissant un mois d'avance, du jour auquel la fourniture devra commencer; le tout aux charges, clauses et

conditions ci après.

La viande sera de moyens bœufs, et de vaches de la meilleure qualité, suivant qu'il se trouvera plus ou moins de facilité de s'en procurer de l'une ou de l'autre espèce; et la fourniture en sera faite deux fois par semaine, conformément aux ordres des officiers généraux, à raison de.....liv. de viande, poids de marc, par jour, par chaque soldat, cavalier ou dragon, à l'exception des vendredi, suivant le décret à intervenir.

Les pieds, les tripes, les suifs et les cuirs qui proviendront des bestiaux

employés à la fourniture des troupes, appartiendront à l'entrepreneur.

Il lui sera fournit des passe ports par les districts ou les départemens, pour le passage et la libre circulation des bestiaux d'une province à l'autre.

Les bestiaux pourront paître dans les communes des lieux de leur passage, cu ils seront gardes par les soins du fournisseur, de manière qu'il n'en résulte ni dommages ni délits, sans cependant pouvoir être arrêtés; Les conditions proposées par ce sonmissionnaire, l'Etat auroit gagné, en portant cette fourniture à 12,000,000 liv., 2,500,000 liv.

Ce qu'il est très-facile de prouver.

M. Mirey demandoit que la viande lui fût payée moitié en écus et moitié en assignats, sans indemnité: la fourniture étant donc évaluée à 12,000,000 liv., il y avoit 6,000,000 livres payables en écus, et 6,000,000 livres payables en assignats, mais sans indemnité; ce qui, sur ce seul article, faisoit un bénéfice au profit de l'Etat, de 33 un tiers,

le cas arrivant, il en sera dressé proces-verbal par la municipalité du lieu, lequel sera envoyé au directoire du département, pour y statuer ce que de raison.

Il sera donné à l'entrepreneur, des gardes pour la sûreté de ses bestiaux; il sera marqué un terrein, où il sera jugé le plus convenable pour les retirer, et de là en faire la livraison aux troupes.

L'entrepreneur sera tenu de cesser son service, huit jours après qu'il

en aura reçu l'ordre.

L'entrepreneur sera remboursé, après l'expiration de chaque mois, de la fourniture qu'il justifiera avoir faire aux troupes, sur le pied de huit so's trois deniers pour chaque livre de viande poids de marc, dont il sera payé, d'une part au moyen des retenues qui seront faites sur la solde des troupes, à raison de 2 sols 6 deniers pour l'infanterie française et gardes nationales, de 3 sols pour celle étrangère, et de 4 sols aussi par livre pour la cavalerie et les dragons, et le surplus du paiement, des fonds de la trésorerie nationale : la moitié en espèces et l'autre moitié. en assignats, sur les états qui en seront arrêtés d'après les revues des commissaires des guerres.

L'entrepreneur recevra à compte et par avance du prix de sa fourniture et sur sa simple quittance, la somme de huit cent mille livres; savoir, quatre cent mille livres en espèces, et les autres quatre cent mille liv. en assignats, laquelle dite somme ne lui sera déduite que sur les dernières livraisons.

de viande, par le compte qu'il en rendra. Les viandes qui pourroient être fournies aux troupes dans l'intérieur de l'armée, soit par les pays qui en seront requis par l'entrepreneur ou autre, lesdites fournitures seront censées faites par lui entrepreneur, et lui seront payées d'après le prix de son marché, sauf à lui à s'entendre avec ceux qui auront fait lesdites livraisons de viande, pour les rembourser.

Les bestiaux appartenans audit entrepreneur, qui pourront être perdus en cas de siège, feu du ciel, bombardement, soit aussi par incendie, reddition de places, prises de l'ennemi, ou autres évènemens de force majeure, non compris la mor: naturelle, lui seront remboursés par la trésorerie nationale, en rapportant par lui des procès-verbaux en bonne forme, contenant la quantité, qualité, et le prix des bestiaux perdus, signés, certifiés des commissaires des guerres, ou autres.

A Paris, le 16 février 1792.

Pour ampliation conforme à l'original présenté au ministre de la guerre lesdits jour et an, le dimanche 19 février, Signé, Mirey.

taux établi par vos comités mêmes, et dont je ne me suis jamais écarté.

Ce bénéfice de 33 un tiers auroit donné sur cette somme de 6,000,000 liv. assignats sans indernité, une somme nette de 2,000,000 livres: en ajoutant maintenant la diminution de trois deniers que proposoit M. Mirey, ce qui portoit le prix de sa viande à huit sols trois deniers, au lieu de huit sols six deniers qui avoient été accordés à Spitalier, cela

portoit ce, bénéfice à 360,000 livres.

D'un autre côté M. Mirey se restreignoit à une avance de 800,000 livres, au lieu que Spitalier, choisi par le ministre, a demandé et a reçu 1,500,000 livres.

M. Mirey n'exigeoit ni la restitution des droits d'entrée pour les

bestiaux qu'il tiroit de l'étranger, ni le prix de chaque bête morte par cause d'épidémie; ni le logement gratuit de ses agens, de ses préposés, de ses domestiques; il ne stipuloit pas que la tête et la fressure feroient parrie de sa fourniture, au lieu que Spitalier a demandé et obtenu toutes

ces conditions.

Je réduis tous ces derniers avantages que le gouvernement auroit retirés de ce marché, proposé par M. Mirey, et Jestime le bénéfice qui en seroit résulté à 140,000 livres: ce qui auroit élevé le total du gain que M. Mirey proposoit au ministre, pour le compte de l'Etat, en le joignant avec celui de 2,360,000 livres, qui résulte, tant des trois deniers qu'il demandoit de moins que Spitalier, que de l'acceptation des assignats sans indemnité, une somme de 2,500,000 livres sur une fourniture principale de 12,000,000 livres.

La soumission présentée à l'Assemblée Nationale par M. Mirey, dira M. Narbonne, ne l'a été que le 16 février 1792; et le marché avec Spitalier étoit passé le 20 janvier précédent.

Il est vrai que les dates sont exactes. L'Assemblée Nationale n'a eu connoissance de la soumission de M. Mirey que près d'un mois après la passation du premier marché; mais M. Narbonne en avoit eu connoissance un mois avant d'arrêter le marché avec M. Spitalier. C'est ce que j'établis par une lettre de M. Mirey lui-même, écrite en entier et signée de sa main (1).

# (1) Copie de la lettre de M. Mirey, en date du 18 avril 1792.

# MONSIEUR,

Lorsqu'il a été question de guerre, j'ai pensé, il est vrai, à la four-niture de la viande pour l'armée. Je suis allé, en conséquence, dans le mois de décembre au bureau de la guerre; je proposai de donner une soumission : il me fut répondu que ce n'étoit pas le moment ; qu'on m'avertiroit quand il en seroit temps : alors je restai tranquille. Le 20 janvier , je répétai mes démarches ; on me dit alors que le marché étoit passé. Néanmoins , je fus conseillé de donner ma soumission ; je la portai à M. Narbonne à la mi-février; mais la voix publique m'ayant confirmé l'exécution du traité, et instruit que les agens de la compagnie étoient Lorsqu'il fut question de la guerre, M. Mirey se présenta, au mois de décembre dernier, chez le ministre, pour y faire sa soumission; elle fut écartéeparce que ce n'étoit pas le moment, et on l'assura

qu'il seroit averti.

Ce fut le 20 janvier qu'il retourna au bureau de la guerre, sans avoir été averti, et précisément parce qu'il n'avoit point été averti; or l'assura que la fourniture étoit accordée: cependant on lui conseilla toujours de donner sa soumission; il la porta lui-même à M. Narbonne, qui n'en a sait aucun usage, lorsqu'il pouvoit l'employer; au sieu de donner cette fourniture au soumissionnaire qui proposoit des conditions plus onéreuses, un prix plus fort, et pour l'État une perte sûre. On reconnest certainement bien là l'esprit de dissipation qui a dicté

à M. Narbonne ses marchés pour les armes commandées en Angleterre. Mais ce qu'on ne devroit pas y reconnoître, c'est la légèreté, l'insouciance avec laquelle les comités ont examiné le compte de M. Narbonne, le compte d'un ministre dont la gestion se compose d'une dé-pense de plusieurs millions, d'un ministre sur la conduite duquel la voix

publique appeloit la plus sevère attention, la plus inquiète vigilance.

Je n'ai pu aussi me procurer de renseignemens sur les marchés de fournitures passés pour les hôpitaux ambulans: il m'a fallu resserrer mon travail et assigner chaque portion déja si restreinte d'un temps trop court, à la discussion des objets que je m'étois proposé de traiter avec

quelque étendue.

Je vais vous donner seulement le prix de ces marchés. La viande destinée pour l'hôpital de l'armée de la Meuse, qui est prise trois quarts en bœuf, et l'autre quart en veau et mouton, dans les quatre quartiers seulement ces bestiaux; cette viande sera payée en numeraire effe tif de mois en mois, après une avance de 50,000 liv. à raison de 9 sous la livre écus, ce qui, à cause du change toujours

en activité, je renonçai à cette entreprise. Je pense que cette com-pagnie a été préférée, parce qu'elle étoit plus connue.

Mes titres auprès du ministre pour obt nir cette fourniture, étoient celles que j'ai faites pendant dix ans pour les hôpitaux et l'hôtel des Invalides, à la satisfaction entière des administrateurs dont j'invoquai le rémoignage; les pertes que j'avois essuyées pendant les huit dernières années expirées à Pâques 1-89, causées par la cherté excessive des fourrages et celle des bestiaux; enfin la sidélité et l'exactitude dans mon service, et la qualité supérieure de la viande, malgré les circonstances critiques que i'éprouvai.

Voilà, Monsieur, la vérité des choses: en franc et loyal citoyen, je chercherai toujours à servir la patrie dans tout ce qui pourra dépendre de moi.

Je suis avec fraternité, votre concitoyen.

Signe , MIREY.

Paris, ce 8 avril 1792.

évalué

évalué à 33 un tiers, d'après les données de vos comités, porte la viande à 13 sous 6 den. en assignats (1).

# (1) HOPITAUX AMBULANS.

# ARMÉE DE LA MEUSE.

Marché pour la fourniture de la viande.

Je soussigné, A. Alcan, négociant, demeurant à Paris, rue Montmartre, N°. 30, m'oblige, comme pour les propres deniers et affaires de l'État, envers M. Louis de Narbonne, ministre de la guerre, de fournir la viande nécessaire pour le service des hôpitaux qui seront établis à la suite de l'armée de la Meuse, aux conditions ci-après.

#### ARTICLE PREMIER.

L'entrepreneur s'oblige à commencer dès-à-présent ses achats, et à établir, au 10 avril prochain, un approvisionnement du nombre de bestiaux suffisant pour la consommation de six semaines, sur le pied de deux mille malades, à raison d'une livre de viande par jour et par homme.

#### ART. II.

La fourniture commencera à s'effectuer audit jour ro avril prochain, et sera continuée par l'entrepreneur pendant le cours de la présente année 1792, pour tous les hôpitaux établis à la suite de l'armée, soit en France, soit en pays étranger.

#### ART. III.

Si, à ladite époque du 10 avril prochain, l'approvisionnement déterminé par l'article Ier n'est pas justifié, le présent marché demeurera nul et réslié, et le ministre pourra en passer un nouveau à d'autres entrepreneurs, ou faire pourvoir au service, aux risques, périls et fortunes de l'entrepreneur.

#### ART. IV.

La fourniture sera faite trois quarts en bœufs, et pour l'autre quart, en veau ou mouton, le tout de bonne qualité; et la viande sera fournie froide.

#### ART. V.

Les bœufs peseront au moins six cents livres à la raye, les moutons quarante livres l'un dans l'autre, les veaux de cinquante à soixante, aussi l'un dans l'autre.

A l'égard des matchés passés pour les hôpitaux des armées du Nord et du Rhin, après une avance de 100,000 liv., il est arrêté avec les

#### ART. VI.

L'entrepreneur ne fournira que les quatre quartiers de la viande; et les cuirs, suifs et abattis des bestiaux lui appartiendront.

# ART. VII.

Tous les droits quelconques que l'entrepreneur aura payés pour l'entrée en France des bestiaux destinés pour la fourniture des hôpitaux de l'armée, lui seront remboursés en justifiant des acquits en bonne forme.

# ART. VIII.

Il sera donné à l'entrepreneur des gardes pour la sûreté de ses bestiaux dans les environs du parc de l'ambulance, et un terrein pour les abattre et en faire la distribution.

#### ART. IX.

Il sera fourni d'l'entrepreneur ou à ses représentans ainsi qu'aux garçons bouchers un logement au quartier général ou aux environs.

#### ART. X.

Le montant de la fournilure sera payé à l'entrepreneur en numéraire effectif, et non autrement, à taisons de neuf sols par livre de viande en bœuf, veau, et mouton. En conséquence, il sera tenu compte à l'entrepreneur de la différence qui résultera de l'échange des assignats contre le numéraire, en justifiant par lui tant de la nature, qualité et époques des paiemens qui leur auront été faits que du cours des assignats à Paris aux mêmes époques, d'après les certificats d'un agent de change ou du caissier-général du trésor public au choix du ministre.

#### ART. XI.

Le paiement de la fourniture sera fait chaque mois à l'armée au prix fixé par l'article précédent sur les décomptes qui seront livrés à l'entrepreneur par le régisseur chargé du service des hôpitaux, vérifiés et arrêtés par le commissaire des guerres, et ordonnancés par le commissaire-général,

#### ART. XII.

Pour faciliter à l'entrepreneur les moyens d'établir l'approvisionnement exigé par l'article premier, il lui sera fait, après l'acceptation du présent

sieurs Hayenne Worms père et fils, négocians à Sarlouis, et demeurans à Paris, rue de Bondy, adjudicataires, que la livre de viande

marché, une avance de la somme de cinquante mille livres en assignats, laquelle avance sera imputée sur la fourniture des 6 derniers mois,

### ART. XIII.

L'entrepreneur sera payé des bestiaux qui seroient pris par l'ennemi eu qui seroient morts par maladie épidemique; scavoir, pour chaque bœuf à raison de trois cents livres, pour chaque veau trente livres, et pour chaque mouton vingt livres : le tout suivant les poids fixées par l'article V du présent marché, en justifiant ledit entrepreneur des procèsverbaux en bonne forme dressés par le commissaire des guertes pour constater la quantité et l'espèce des bestiaux pris par l'ennemi, ou morts de maladie épidémique, lesqueis procès-verbaux seront de nulle valeur s'ils ne sont pas rapportés dans la quinzaine.

#### ART. XIV.

Si par l'effet d'un départ précipité l'entrepreneur est forcé d'abandonner la viande des bestiaux tués par ordre pour le service des hôpitaux, il lui en sera tenu compte d'après les prix fixés par l'article X, en rapportant pareillement dans les quinze jours les procès-verbaux dressés par le commissaites des guerres pour constater l'abandon forcé des viandes.

#### ART. XV.

Si l'entrepreneur ou ses employés étoient pris par l'ennemi, leur rançon seroit payée par l'état.

#### ART. XVI.

L'entrepreneur ne pourra prétendre aucune indemniré pour raison de la cessation de la fourniture pour le tout ou partie des hôpitaux de l'armée, avant la fin de la campagne, pourvu qu'il en soit prévenu six semaines à l'avance; et, dans le cas contraire, les bœuts, veaux ou moutons qui se rouveroient achetés jusqu'à concurrence du nombre nécessaire pour la consommation de six semaines; lui seront payés sur le pied fixé par l'artiele XIII, et les bestiaux resteront au compte de l'êtat et serent vendus à son profit. Il sera pareillement tenu compte à l'entrepreneur, des frais de nourriture et conduite desdits bestiaux, à compter de l'époque de la cessation du service.

### ART. XVII.

Il sera permis à l'entrepreneur de faire fourrager, pour la nourriture de ses bestiaux, dans les lieux où les troupee de l'État fourragent.

sera payée, pour l'hôpital ambulant de l'armée du Rhin, , s. 3 denen écus, ce qui fait en assignats 13 sous et demi; et pour l'hôpital de

#### ART. XVI.II.

Il sera fourni à l'entrepreneur, sur ses reconnoissances ou celles de ses représentans ou préposés pour la subsistance des garçons bouchers, conducteurs et autres, une ration par homme de pain de munition du poids de 28 onces; à la charge de payer la ration au prix réglé pour la fourniture faite aux charretiers, et gens de l'équipage des hôpitaux ambulans.

### ART. XIX.

Il sera pareillement délivré à l'entrepreneur ou à ses préposés dans les magasins de l'armée, les rations de fourrages, composées de 20 livres de foin et d'un boisseau d'avoine pour la nourriture de six chevaux nécessaires pour le service, en payant par lui les rations au prix réglé pour les rations des chevaux de l'équipage des hôpitaux ambulans.

#### ART. XX.

Le sieur A. Alcan, ainsi que ses cautions ci-après nommées, n'ayant souscrit le présent que dans la confiance qu'il sera efficacement appuyé par le concours de toutes les autorités, et qu'il jouira, ainsi que ses employés, de la protection générale des lois; qu'il pourra faire sûrement ses achats dans tous les marchés, foires et lieux permis, ainsi que la conduite de ses bestiaux, et que ses bureaux et caisses aux armées seront préservés de toute atteinte, il est expressément convenu que, dans le cas où, par quelqu'évènement que ce soit, les moyens de protection et de sûreté qui doivent être garantis audit entrepreneur, deviendroient inefficaces au point que l'exécution de son marché fût impraticable, aucune dépense ne pouvant plus alors avoir de mesure, il sera admis à compter de clerc-à-maître de toutes les dépenses du service, en rapportant à l'appui de son compte toutes les pièces nécessaires pour justifier le montant de ses achats, les frais de nourriture, séjour, retards, et conduite de ses bestiaux, traitemens et gages de ses employés, et de toutes autres dépenses accessoires du service: auquel cas il lui sera accordé une attribution de 10 pour cent du montant de ses dépenses ainsi justifiées, pour lui tenir lieu de son bénéfice sur la fourniture.

#### ART. XXI.

Pour la sûreté de l'entière exécution des conditions du présent marché, le sieur A. Alcan a présenté pour ses cautions, les sieurs François Tournachon, demeurant à Paris, rue neuve Saint-Augustin, N°. 17; l'armée du Nord, 9 s. 9 den. en écus: ce qui fait en assignats 14. s. 7 den. et demi. C'est-là que M. Narbonne auroit pu se souvenir qu'il existoit un soumissionnaire qui avoit demandé des prix beaucoup moindres que ceux dont je viens de vous parler pour ces dernières fournitures. M. Narbonne connoissoit cette soumission des le mois de décembre; elle lui avoit été renouvelée le 20 janvier, et enfin à la mi-février cette soumission, donnée à l'Assemblée Nationale, avoit été remise à M. Narbonne lui-même par le soumissionnaire; et cependant, malgré cette entière connoissance des avantages qu'il pouvoit procurer à l'État, il souscrit, peu de jours après, des marchés où la viande coûte, par livre, 1 s. et 1 s. 6 den. de plus que ne demandoit M. Mirey.

J'aurois approfondi chaque partie de ces marchés, si j'avois eu assez de temps pour me procurer toutes les instructions nécessaires; mais, ayant déja rassemble ces matériaux, je les abandonne à ceux qui ont resolu de traiter cette partie du compte de M. Narbonne; et je ne crains pas d'assurer qu'ils le trouveront aussi déprédateur, aussi rebelle à la loi, pour cette fourniture, que j'ai prouvé qu'il l'avoit été dans les marchés qu'il a passés avec les fabricans anglais.

C'est à ceux qui ont déja quelques renseignemens sur cet objet, à prendre mes observations sur ces marchés pour fournitures de vivres, s'ils croient que ces renseignemens puissent leur être de quelqu'utilité.

Ce n'est qu'en éclairant chaque partie de l'administration, qu'on parviendra à la diriger vers le but qu'elle feint de vouloir atteindre, pour s'en écarter avec plus de succès.

Ce n'est qu'en surveillant avec activité les opérations du ministre, qu'il concevra que sa responsabilité peut le frapper, parce que les preuves de ses prévarications, de ses trahisons, seront aussitôt recueil-

lies qu'elles lui seront échappées.

Ce n'est enfin qu'en apportant beaucoup d'examen dans le choix des agens subalternes du ministère, en épiant toutes leurs démarches, qu'ils se résoudront à coopérer à l'achevement de la constitution qu'ils détestent, à l'affermissement de la révolution qu'ils redoutent; que disje! Messieurs, ceux qui ont vieilli dans les abus ministériels sont in-corrigibles; il faut donc les changer tous: la confiance des étrangers que nous perdons chaque jour, parce qu'ils voient ces déprédations, pous avertit que cette mesure est indispensable.

Dans l'ancien régime, lorsqu'un ministre avoit passé tous les mar-

et Philbert Roussel, demeurant aussi à Paris, rue du Bouloy, No. 53; l'esquels offrent d'en donner leur soumission.

Fait double à Paris, le vingt-quatte février mil sept cent quatte-vingt-douze. Approuvé l'écriture ci-dessus, et d'autre part.

Signe, ALCAN.

Er plus bas : Tournachon et Roussel; et enfin signé Louis de NARBONNE.

Ce 28 fevrier 1792.

chés qui étoient du ressort de son administration, il demandoit, il obtenoit sa retraîte: les temps sont ils changés? Non, Messieurs: je dois vous le dire.

La publicité étant la sauve-garde et le bonheur des peuples, j'ai rempli mon devoir en donnant aux déprédations de M. Narbonne toute la publicité qu'elles doivent avoir.

# A MES COMMETTANS. FRÈRES ET CONCITOYENS.

L'Assemblée Nationale n'ayant pas entendu, jusqu'à la fin, le travail que j'avois fait sur le compte de M. Narbonne, relativement aux marchés passés pour les différentes fournitures d'armes qu'il a commandées: l'impresssion de ce travail, quoiqu'elle ait été demandée et fortement appuyée, ayant éprouvé des difficultés, j'ai annoncé alors à l'assemblée Nationale que, soit qu'elle décrétat ou non l'impression, je le ferois imprimer à mes frais et distribuer dans toute la France, parce qu'il m'importe qu'on apprécie mes motifs, et qu'on juge ma conduite. Lorsque je me suis livré aux recherches que j'ai faites, j'ai formé de les randes publiques l'ai en vue, non pas de dénon-

Lorsque je me suis livré aux recherches que j'ai fattes, j'ai formé le dessein de les rendre publiques: j'ai eu en vue, non pas de dénoncer M. Narbonne, comme il l'a publié, mais d'éclairer l'Assemblée Nationale sur la partie de son administration, qui embrasse la fourniture des armes.

Je m'étois déja élevé contre plusieurs de ses opérations qui m'avoient paru d'une conséquence dangereuse; et je n'avois cru, je l'avoue, pouvoir accuser M. Narbonne que de légèreté ou d'irréflexion.

Eu examinant depuis sa conduite, j'y ai remarqué un plan combiné, suivi, d'épuiser les finances, de nous enlever nos ressources, de nous laisser sans armes: alors, je n'ai pu me refuser à la conviction intime que M. Narbonne a voulu perdre la France, en la livrant avec persévérance à la cupidité des étrangers, et, sans défense, à la rage de ses ennemis.

Voilà ce que j'ai cherché à démontrer à l'Assemblée Nationale : malheureusement j'avois à combattre une opinion fortement pronoucée.

Quoiqu'une décourageante expérience m'eût appris, plus d'une fois, qu'il ne faut pas essayer de frapper une idole entourée de ses adorateurs, quoique j'eusse apporté en montant à la tribune la certitude de n'exciter que des murmures, l'objet de mon travail étoit d'une trop haute importance, pour qu'il ne me laissât pas quelqu'espoir d'arracher à l'erreur ceux qui ont toujours cru devoir juger la conduite de M. Narbonne sur ses discours.

La première partie de mes recherches a été entendue avec ce silenceque commande un étonnement subit et profond; mais, l'attention de l'Assemblée Nationale n'ayant pu se soutenir long-temps sur une question aussi atide que celle d'une grande comptabilité, à peine ai - je commencé la seconde partie, qu'une agitation considérable m'a averti que je devois suspendre ma lecture.

Deux raisons m'engagent à répandre avec profusion ces éclaircissemens: la première, c'est que l'Assemblée Nationale n'en ayant point décrété l'impression, ceux qui auroient eu des connoissances précises sur les objets que l'ai traités n'auroient pu les rassembler; c'est que ces lumières que j'ai jetées sur le compte de M. Narbonne, auroient fait naître contre lui des préjugés qu'il se seroit trouvé dans l'impossi-

bilité de détruire, puisqu'il n'en auroit pas connu les causes. J'ai toujours répugné à ce que M. Narbonne me reprochât de l'avoir attaqué dans l'obscurité: ma conduite avec lui ne s'est point démen-

tie: je l'ai combattu avec franchise et loyauté.

La seconde raison, c'est que j'ai voulu tirer cet écrit de la classe

des dénonciarions où on s'est obstiné à le ranger.

Je n'ai, ni dénoncé, ni accusé M. Narbonne : j'ai discuté le compte qu'il a rendu à l'Assemblée Nationale et le rapport de ce compte que lui a fait M. Dupont - Grandjardin, député du département de la Mayenne, au nom des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des

finances.

J'ai démontré que ce rapport étoit rempli d'inexactitudes et d'omissions; qu'au-lieu d'avoir été établi sur des pièces originales, tel qu'il auroit dû être, s'il avoit été travaillé avec cette exactitude, cette attention qu'exigeoit une si importante matière, les comités et le rapporteur s'étoient contentés de simples extraits, qui leur avoient été remis avec des notes par les bureaux du ministre; notes qui, fausses pour la plupart, ont nécessité les infidélités multipliées qui se trouvent dans ce raport : et un grand nombre de membres se sont plaints, lorsque le rapporteur a paru à la tribune, que le rapport n'avoit point été exactement distribué.

Quand j'ai entendu les comités proposer de décréter que M. Narbonne a satisfait au compte auqu' l'assujétissoit le déeret du 10 mars dernier, et que la prohibition de quitter Paris ne peut p'us le regarder, j'ai réclamé Pajoutnement à un mois ; et je me suis engagé à prouver que les marchés faits par M. Narbonne, l'avoient été de la manière la plus désastreuse pour l'Etat; que la plupart de ces marchés n'auroient jamais leur exécution; que le ministre n'avoit eu d'autre but que de couvrir sa responsabilité, en suivant le système de M. Duportail, qui a commandé des armes avec la ferme résolution de ne nous en point procurer, et en donnant à ce système une latitude effrayante; enfin, qu'une énorme dilapidation avoit été l'ame de ses opérations ruineuses et clandestines. Le rapport a été ajourné au samedi 7 avril.

C'est dans l'espace de cette huitaine qu'il m'a fallu rassembler tous

les matériaux qui ont formé la base de mon travail.

J'ai demandé que le rapport de ce compte fût renvoyé au comité de l'examen des comptes pour être mis sous les yeux de l'Assemblée Nationale dans un mois, afin que connoissant la masse générale de l'administration de M. Narbonne, elle pût en prononcer ou l'improbation ou l'éloge.

Cet avis a été vivement combattu : enfin, l'ajournement au lundi 16

militaires, réunis, à ceux de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, a été décrété.

Je n'attaque point M. Narbonne comme particulier, je l'attaque

comme ministre: et c'est son administration que j'examine.

J'y découvre des infidélités, des vices, des crimes, et l'en instruis l'Assemblée Nationale. Je l'ai fait sans haine, je pourrois dire même sans fiel; je me suis renfermé, autant qu'il m'a été possible, dans le

ton d'une grande modération.

Comme aucune passion ne m'agitoit, je n'ai parlé que le langage tranquille et courageux de la vérité : j'avois d'ailleurs à miner lente-ment un préjugé favorable à M. Narbonne, et que j'avois jusqu'alors toujours vu s'élever entre le ministre et moi. Je l'aurois heurté sans le détruire, si je m'étois annoncé avec toute la sévérité de mon caractère.

M. Nathonne m'a fait demander communication de mon travail: j'ai promis de lui en faire parvenir les épreuves à mesure qu'elles me seroient envoyées, et je lui ai tenu parole: ainsi, il a pu préparer ses réponses bien avant que l'Assemblée Nationale s'occupe de statuer définitivement sur cet objet.

M. Narbonne a publié dans tous les journaux que j'avois fait une

denonciation contre lui.

« S'il est démontré, a-t-il dit, dans sa lettre; s'il est démontré, aux » vrais patriotes, que la dénonciation de M. Lecointre n'a pas plus de » fondement que celle de M. Dubois de Crancé, ne sont-ils pas conduits » à se demander quel est le motif secret qui excite à chercher tant 
» de prétextes pour nuire à un homme qui n'a été remarqué dans sa 
» place que par un desir sincère de faire marcher la constitution ».

Que M. Narbonne cesse de se persuader qu'il est des motifs secrets qui m'ont fait agir, que j'ai cherché des prétextes pour lui nuire : je ne connois d'autres motifs que ceux qui naissent de mes devoirs, d'autres

prétextes que ceux que m'offre sa conduite (1).

(1) Je n'aurois pu trouver, au contraire, que des prétextes de ne point examiner la conduite de M. Narbonne; car trois jours avant de sortir du ministère, il a donné à mon fils une place de sous-lieutenant dans le cinquante-troisième régiment. J'ai remercié, parce que mon fils étant en ôlé dans les volontaires, pour jusqu'à la fin de la campagne, j'ai cru qu'il ne lui convenoir pas de quitter son corps avant qu'elle ne fûr terminée; et mon fils, également pénétré de mes sentimens, en a

témoigné, en refusant, sa reconnoissance au ministre. Je ne ferai point à M. Narbonne l'injure de croire qu'il ait voulu me gagner; de si pitoyables moyens sont indignes de son caractère: mais je puis le dire avec vérité, que s'il a cru devoir, lorsqu'il a accordé une place à mon fils, encourager le zèle des volontaires nationaux, en distinguant ceux qui lui ont paru mériter sa bienveillance, je ne me suis pas cru dispensé d'éclairer son administration, parce que je suis intimement convaincu qu'un homme public ne doit jamais mettre ses

devoirs en balance avec des affections particulières.

Je ne veux point examiner si M. Narbonne n'a eu, comme il l'annonce, que le desir sincère de faire marcher la constitution. Mon opinion est irrévocablement fixée sur ce point; et je laisse à ceux qui réfléchiront

sur mon travail, à s'en composer une.

Je n'ai eu qu'un seul but, celui de démontrer à l'Assemblée Nationale combien il importe de surveiller l'administration ministérielle, combien il faut se défier de ces protestations continuelles de civisme, de zèle, de cette obéissance purement démonstrative, lorsque toutes les opérations n'attestent que la violation des lois; qu'il ne suffit pas aux agens du pouvoir, pour que la constitution marche, d'en exprimer le desir; qu'il faut encore en manifester la volonté fortement décidée; qu'il faut mettre dans la plus grande activité nos manufactures nationales; qu'il faut accorder aux ouvriers les plus grands encouragemens; qu'il faut enfin développer tous les moyens possibles de fabrication, parce qu'avant que nous ayons rassemblé la quantité d'armes qui nous est nécessaire, soit pour réparer nos pertes, soit pour les prévenir; les fournitures isolées des manufactures ci-devant royales ne seront que d'un léger secours.

Pai voulu démontrer combien une sévère économie est précieuse dans les circonstances présentes, et combien elle a été soigneusement écartée

des opérations de l'ancien ministère (\*).

(\*) Devroit-il, par exemple, exister, au moment où la guerre va se déclarer, ce qu'on appelle dans le ministère, des dépenses secrètes? Dans le département des affaires étrangères, il y a eu 6,300,000 liv. de sonds affectés pour le service de l'anuée, et les dépenses secrètes se montent pour l'aunée à près de 3,000,000 liv.

C'est ce qu'on voit par la copie de la lettre ci-jointe de M. Mont-

morin.

Extrait de la lettre de M. Montmorin, du 16 avril 1792.

Je dois vous observer, M. le président, que les dépenses des affaires étrangères sont de deux sortes : les unes, ostensibles et relatives au service de correspondance; les autres, relatives au service secret et aux lignes suisses. Les premières sont classées nominativement; elles peuvent être assujetties à toutes les formes de comptabilité, et rendues publiques par la voie de l'impression. Quant aux secondes, le ministre en rend compte au roi directement par des états nominatifs, appuyés de pièces justificatives qui restent entre les mains de sa majesté. Ce mode de comptabilité est entièrement conforme au décret du 5 juin 1790, qui s'en rapporte sur ce genre de dépenses, à la surveillance du roi et à la probité du ministre.

Le roi arrête seulement des résultats sommaires de la dépense secrète pour la décharge du ministre. Je produis une copie de ces résultats à l'appui du conspte de neuf mois; un décret de l'assemblée constituante du 5 juin 1790 avoit fixé les fonds de ce service, pour les 12 mois de cet exercice, à 6,300,000: les trois quarts de cette somme montant à

Car il seroit possible de penser que l'éloignement de M. Narbonne n'est point, comme il l'assure, le fruit d'une intrigue très-semblable d celles qui amusoient le loisir de l'ancien régime, mais bien le fruit d'une politique réfléchie, qui s'est persuadé que si elle pouvoit parvenir à lui donner plusieurs successeurs, aussi légers et aussi prodigues, elle parviendroit à jetter le désordre dans les finances, et à faire retomber sur l'Assemblée Nationale tout l'odieux de leur épuisement, tout le fardeau de leur inextricabilité.

Si j'avois été moins pressé par le temps, j'aurois profité encore de beaucoup de détails qui m'ont été fournis sur l'administration de M. Narbonne (1), mais il m'a été impossible de m'en aider. Ce n'est, pour

4,725,000, ont été employés au service des 9 premiers mois, suivant les détails du compte ci-joint.

Les dépenses secrètes des 6 premiers mois 1791, ont monté à la somme de 1,503,745 liv. 13 sols 5 deniers, dont 350 mille livres pour les ligues suisses.

Je retiens en mes mains le compte sommaire et états détaillés mentionnés au chapitre de dépenses ainsi que mes ordres, décisions, quit-rances et autres pièces justificatives produites à l'appui, afin de ne laisser subsister dans les buteaux aucune trace des opérations que j'ai ordonnées pour le service scret des 6 premiers mois 1791, à l'exception de mon présent arrêté de compte pour la décharge de M. Montmorin. A Paris, ce 30 septembre 1791. Signé, LOUIS. Dépense du quartier de juillet 1791, 697,780 liv. 4 sols 8 deniers.

Pour copie le 16 août 1791,

Signé, Montmorin.

(1) Je ne citerai que deux lettres qui me sont parvenues, et qui prouvent que M. Narbonne a prévariqué dans plus d'une partie de son administration. Je les joint aux sièces originales sur lesquelles j'ai établi mon travail, et je les donnerai aux membres des comités, qui, chargés de cette partie, voudront se procurer de plus nombreux éclaircissemens.

Caen, le 17 avril 1792, l'an quatrième de la liberté.

#### MONSIEUR,

Je vous envoie copie d'une dénonciation que par le même courier je fais à M. de Grave, ministre de la guerre. Assurément ce n'est pas à ce dernier à qui l'on doit imputer les vices dont tous les citoyens se plaignent, mais bien à M. Louis Narbonne. Il est du devoir de tous François de dénoncer courageusement les abus, les infractious dont ils peuvent être les victimes.

» Tous nos citoyens-soldats sont exposés, par les abus énormes qui exis-» tent dans l'achat et les espèces de chevaux de l'armée; les uns sont » boiteux, ceux-ci éreintés, ceux-là hors d'aucun service; et, par » surcroît de vol, à peine donne-t-on 6 livres pesant de mauvais foin ainsi dire qu'à la hâte, que j'ai pu remplir le but que je m'étois pro-

Je n'ignore pas que ma conduite a été calomniée; qu'on a cherché à élever des doutes sur la pureté de mes intentions; qu'on m'a représenté comme un homme dangereux, qui compose le bonheur de son existence avec des émotions populaires, des troubles, des dénonciations; mais je m'élève au-dessus do ces inculpations arroces, par le sentiment précieux d'une conscience pure; et si je suis forcé quelquefois d'y at-

» à chaque cheval par jour, et 3 boisseaux d'avoine pour 30 chevaux sans » paille, sans litière, sans être étrillés ni curés, obligés de coucher

» sur leur crottain, et d'y avoir les pieds enfoncés plus de deux pouces » au-dessus du sabot. Quel service veut-on espérer de tels animaux? Sans

» doute les entrepreneurs sont bien punissables, mais les commissaires » inspecteurs sont bien scélerats, qui, au nom de la nation, admettent

» de rels chevaux ».

» Je vous dénonce tous ces abus et les abominables perfidies des agens » qui prêtent leur ministère à toutes ces scélératesses. Je reponds, sur ma » tête de ces infractions : et si je vous en impose d'une syllabe, je

» tête, de ces infractions; et si je vous en impose d'une syllabe, je » demande à être exemplairement puni : mais comme français et comme » françois libre, et qui veut toujours l'être, j'exige que tous ces préva-

» ricateurs payent de leurs têtes de pareils attentats que je range dans » la classe des crimes de lèse-nation au premier chef ».

Je suis etc., Signé, Phauconnier.

Caen, le 14 avril 1792, de l'an quatrième de la liberté.

MONSIEUR,

Vous avez dénoncé une grande faute d'administration dans les marchés de fusils, faits par M. Narbonne et moi. Monsieur, je vous dénonce

une forfaiture de sa part, et dont je vous prie de faire usage.

La Loi a aboli toutes lettres de grace, et a, à juste titre, retiré au roi la faculté d'abroger la loi; mais rien n'est sacré pour les ministres: et tant qu'ils pourront miner notre Constitution, ils le feront avec bien de l'empressement: il faut donc mettre ces hommes dans l'impuissance à l'avenir, et punir de mort les ex-ministres qui ont trahi leur devoir.

Le 27 janvier 1792, lettre de grace accordée par le roi à Jean-Baptiste Joseph, ci-devant soldat au régiment Royal-Italien.

Baptiste Joseph, ci-devant soldat au regiment Royal-Italien. Le premier, mars 1792, lettre de grace accordée par le roi à Gabriel Tartara, déserteur pour la deuxième fois du régiment de la Martinique: ces deux brevets sont contre-signés L. Narbonne, et enregistrés au bu-

reau des chiourmes; à Brest, le 16 mars dernier.

Je suis, etc. Signé, PHAUCONNIER.

tacher ma pensée, la certitude que j'ai, de compter pour mes amis ceux du bonheur public, me venge de tant de dégoûts, et m'apporte un nouveau courage avec de nouvelles consolations.

L. LECOINTRE.

# POST-SCRIPTUM.

Du 21 avril 1792.

J'ai envoyé très-exactement à M. Narbonne les épreuves que je lui avois promises, à mesure que je les recevois. J'étois, ce matin, chez l'imprimeur, pour suivre la fin de cet ouvrage, lorsque M. Narbonne a écrit à l'Assemblée Nationale, pour demander qu'il lui soit permis de quitter

Paris. On a profité de mon absence pour appuyer la demande de M. Nat-bonne, et on a prétendu que c'étoit moi qui le retenois à Paris. Ce fait est absolument faux; car M. Narbonne connoissoit mon travail. C'étoient les comités qui retenoient M. Narbonne, parce que leur rapport, devant être établi sur les pièces originales, n'avoit pu encore être prêt; et ils demandoient l'ajournement définitif, à jeudi 26

Je me suis présenté le soir à l'Assemblée Nationale, pour réclamer contre le décret qui avoit été surpris le matin : je n'ai jamais pu obtenir la parole. En vain plusieurs membres ont observé qu'ayant été forte-ment inculpé, il étoit de la justice de l'Assemblée de m'entendre; leurs observations ont été inutiles, et l'Assemblée a passé à l'ordre du jour.

Quant à cette conduite de M. Narbonne, un mot suffira pour la faire

apprécier.

Je demande ce qu'on doit penser d'un homme qui, après avoir sollicité et obtenu la communication des faits, et des preuves avancées contre lui, s'éloigne au moment où il doit répondre et où il va être jugé?

a god pay 19. LE POST-SCRIPTUM, qui se trouve à la fin de mes éclaircissemens sur le compte rendu à l'Assemblée Nationale par M. Narbonne, n'ayant pas fait sentir à mes lecteurs tout ce que je devois dire contre son départ.

Le refus formet de l'Assemblée Nationale à m'accorder, à la séance du soir, la parole, lorsque j'ai demandé le rapport du décret rendu le matin, qui permettoit à M. Narbonne d'aller sur les frontières; une protection signalée, dont cet ex-ministre jouit dans le sein des représentans de la nation, qui devroient être impassibles comme la loi; les sentans de la mation, qui deviolent ette impassioles comme la loi; les instances réiterées de plusieurs de mes collègues pleins d'un patriotisme invulnérable, à m'engager à faire connoître à tout l'Empire Français, ce ci-devant ministre fugitif : tout m'engage à joindre ce Supplément-Discours, que je devois prononcer à la tribune, ann que le peuple Français, toujours juste, prononce sur tous les faits.

Vous avez décrété ce matin que M. Narbonne auroit la liberté de quitter Paris; ainssi vous avez décrété que M. Narbonne étoit justifié avant d'avoir appuré son compte, et examiné sa gestion, tant civile

que militaire. " 1 M. Narbonne vous a écrit que c'étoit moi qui le retenoit à Paris. Le fair est faux (1), car il connoît mon travail, je le lui ai envoyé jour par jour, etépreuve par épreuve. Le fait est inexact, car c'est le travail de comités auxquels vous avez envoyésses comptes qui, n'est pas encore

comites auxqueis vous avez envoye ses comptes qui, n'est pas encore : fini, et qui ne peut l'être avant huit jours.

M. Narbonner est coupable, car il fuit; oui, Messieurs, il fuit. Il connoît maintenant toute la gravité des faits que je lui reproche; il sent toute Pimpossibilité d'y répondre; il voit que j'ai suivi de grop près une grande partie de son administration, et il part; et vous, Messieurs, vous le laissez s'échapper! vous qui êtes convaincus qu'il a mal administre, vous qui avez entendu les preuves de ses dilapidations, vous à qui un peu plus de patience auroit appris que M. Narbonne est un traître, vous le laissez s'échapper lorsque toute la France l'acce se !

Quel intérêt si pressant appelle donc M. Narbonne sur nos frontières, qu'il n'ait pu retarder quatre jours encore, pour vous convaincre de la pureté de sa conduite? Pourquoi fuit-il., entouré de soupçons? Pourquoi, lorsque quelques jours devoient le justifier aux yeux de toute la

France part-ontil converts de son indignation?

<sup>(1)</sup> Deux jours avant la lettre de M. Narbonne, j'avois produit au comité de l'examen des comptes, routes les épreuves réunies de mon discours et les pièces à l'appui; mais le travail de MM. les commisaires n'ayant pu être, prêt, la lecture et vérification de mon discoursset de mes pièces ont été ajournés au mardi suivant

Eh quoi! Messieurs, vous qui aviez ordonné qu'il ne s'éloigneroiz que quand son administration seroit examinée, par quel inconcevable

que quante son auministration actoit camine, par quet inconcevable vertige lui avez-vous permis ce matin de quitter Paris? Vous aviez décrété qu'il seroit retenu ici jusqu'à ce qu'il fût jugé, et au moment ou son jugement approche, vous lui permettez de partir, quel peut être, je le demande, l'opinion du peuple français, quand il vous voit dérober à sa responsabilité un ministre qui l'a bravée, pour s'y soustraire. Car il faut déchirer le voile, Messieurs, M. Narbonne a trah, je l'ai prononcé et vos comités ne tardetont pas à vous en convaincre.

Aussi, Messieurs, a-t-on épié le moment de mon absence pour vous. arracher ce décret, et pour l'obtenir plus facilement, n'a t-on pas rougi de vous dire que c'étoit moi seul qui retenois M. Narbonne, tandis qu'on sçavoit bien que c'éroit le travail non encore achevé de vos

comités qui retardoit son départ.

as le juger; il étoit inutile d'examiner la conduite du ministre si vous ne vouliez pas le juger; il étoit inutile d'apprendre à la nation que M. Narbonne avoit merité votre soupçon, si vous ne vouliez pas l'en purger avant qu'il quittât la capitale; il étoit inutile de vérifier ses comptes, si vous feit purger avant qu'il quittât la capitale; il étoit inutile de vérifier ses comptes, si vous feit purger avant qu'il projet bien poré il celleir. étiez persuadés qu'il avoit bien geré, il falloit, Messieurs, lui voter

des a plaudissemens.

Si M. Narbonne se rend sur la frontière, croyez-vous qu'il quitte son caractère de dissimulation? Croyez-vous qu'il abandonne son plan?. Non, Messieurs: je vous rends responsable de tous les malheurs qui pourront naître de son départ. Quoi ! vous décrétez que M. Narbonne peut partir, lors même que vous savez que vos comités réunis ne vous demandent que quatre jours pour vous présenter le tableau de la vérification des comptes de ce dilapidateur!

Vous décrétez qu'il peut partir, lorsqu'il a l'impudeur de vous écrire : c. Il pourra m'arriver de sorcir de France; mais j'espère alors faire connoître assez le lieu de mon séjour, pour qu'il soit facile de me re-

w trouver m.

Il pourra m'arriver de sortir de France. Oui sans doute, Messieurs, il en sortira; mais ( fasse le ciel que je me trompe ) ce sera comme Bouillé! Où étiez-vous, législateurs, lorsque cet enchanteur vous a arraché le décret qui lui permet d'aller sur nos frontières ? Quelle conduite! Eh quoi! Messieurs, si dans quatre jours, dans huit jours, vous prononcez que M. Narlonne est coupable du crime de lèse - nation, sera-t il temps de le faire mettre en état d'arrestation, lorsqu'il sera sur une terre étrangère ou ennemie ? lorsque, traître à sa pairie, vous lui avez donné la liberté de mettre en sûreté sa personne, ses trésors, fruit nécessaire de ses dilapidations, d'ourdir contre nous les trames les plus perfides, de se coaliser avec les émigrans, d'aller enfin au milieu. d'eux joindre sa mère, sa femme, et ses amis les plus chers.

Et si toutes ces puissantes considérations n'ont pu vous arrêter, comment avez-vous pu laisser partir un homme charge de la prévention, et des soupçons de presque tout l'empire? lui que la voix publique accuse; lui dont le génie souple saura préparer les plus funestes évenemens; lui dont la conduite coupable, mais aujourd'hui justifiée,

atteste ou votre insouciance ou votre versatilité,

Je demande done que le décret surpris à votre religion ce matin, soit rapporté, et que M. Narbonne soit tenu de rester à Paris jusqu'à jeudi prochain, jour demandé par vos comités pour vous faire le rapport de ses comptes; et que dans le cas où il seroit déjà parti, il lui soit ordonné de revenir sur-le-champ avant ce délai.

Signé, LAURENT LECOINTRE.

Ce 23 Avril 1792.

to de constitue de E TANKS CONTRACT OF THE SECONDARY IN CONTRACT. 1507t (1. 42 . 12 D